

Aut 41 3131



## DOUAI

## BB LILL B

AU XIII'. SIÈCLE.

Far H.-R. DUTHILLEUL.

### D'APRÈS

des Manuscrits originaux, reposant aux Archives de la Flandre orientale à Gand.



#### DOUAL.

ADAM D'AUBERS, IMPRIMEUR RUE DES PROCUREURS, 12.

— 1850. —

### LYERTISSEMENT.

Les documents que nous publions étaient restés inconnus au plus grand nombre des érudits qui se sont occupés de l'histoire de la Flandre, ou de celle des contrées qui l'avoisiment. M. le comte de Saint-Genois les avait, il est vrai, mentionnés dans ses Monuments anciens (1); mais il n'acait fait qu'analyser les jugements du Comte de Flandre qui terminent cette affaire et qui complètent cet énorme procès. Il est presque certain qu'il ne savait pas que les autres pièces existassent.

M. le baron Jules de Saint-Genois, conservateur actuel de la bibliothèque de l'université de Gand, dans son savant et remarquable intentaire analytique des chartes des Comtes de Flandre, antérieures à l'acénement des princes de la maison de Bourgogne, nous a révélé l'existence de ces actes curieux. Dans les temps reculés, ces documents, si précieux pour l'histoire de notre pays, étaient renfermés au chôteau de Rupelmonde [2]. On ne saût point d'une manière précise l'époque à la-

<sup>(1)</sup> Tome 2, pages 745 et 746.

<sup>(2)</sup> La forteresse de Rupelmonde était située sur la Rupel, d'où elle avait pris son nom, au pays de Waes, non loin de Bruges.

quelle les Comtes de Flandre firent déposer les chartes de leur trésorerie, partie à Rupelmonde, partie à Lille. On a la certitude, cependant, que ces deux villes en avaient déjà la possession, en 1385, lorsque Philippe-le-Hardi institua la chambre des comptes de Lille.

Vers le milieu du 16° siècle, une partie de la trésorerie des chartes de Rupelmonde fut transportée à Gand, et pendant les trois siècles suivants, ce dépôt important fut souvent transféré d'un local dans un autre. En 1832, il fut remis aux archives de la province orientale, où il est maintenant; et c'est là que M. le baron Jules de Saint-Genois en a fait l'inventaire.

Lorsque nous eûmes connaissance de l'existence de ces chartes, qui, seules, nous ont conservé le soutenir d'un fait historique, aussi important pour Douai et Lille, et tout-à-fait ignoré de nos jours, nous avons été pris du désir d'aller les visiter, désir que nous avons satisfait. Nous avons eu le plaisir de voir ces chartes et le bonheur d'en obtenir des copies. Grace à l'ertrême obligeance de M. Vander-Mersch, archieiste-général à Gand, auquel nous exprimons, ici, notre vive gratitude, ces pièces ont cié collationnées sur les originaux avec le plus grand soin.

Possesseur heureux de ces copies authentiques, nous avons eru, dans l'intérêt de l'histoire du pays, devoir les faire connaître et les mettre à la portée du plus grand nombre. Nous les publions donc en entier.

Le texte, ou latin, ou roman, se tronve en regard de la traduction française que nous en avons faite. Nous n'avons pas pensé, ainsi que certaines personnes, très-compétentes d'ailleurs en ces matières, et aux lumières desquelles nous rendons un hommage complet, qu'il suffisait de donner le texte, en se fondant sur ce que ces sortes de publications ne s'adressent qu'aux hommes érudits; nous avons eu la pensée, au contraire, que les faits qu'il constate, offrant un puissant intérêt à tous les habitants de nos contrées, il fullait, autant que possible, en rendre la connaissance facile à tous.

Notre traduction réfléchit le texte avec fidélité. Nous avons renoncé à toutes formes de style qui auraient pu empécher d'en apprécier l'originalité ou la naveté. Les pièces de l'enquête, ainsi que les autres actes, ayant été rédigés par différents magistrats ou officiers publics, nous avons laissé subsister les différentes orthographes, les formes particulières, les noms diversement écrits. Ainsi l'original, fidèlement reproduit, sera, nous l'espérons, parfaitement compris.

Nous n'avons voulu omettre aucune des pièces de ce volumineux dossier, quelque peu intéressante que l'une ou l'autre pourra paraître, parce qu'il importe de faire connaître exactement toutes les formes de procéder de cette époque. Nous osons espérer que les magistrats et les jurisconsultes nous en sauront quelque gré. Ainsi, à l'appui de l'enquête générale, nous avons donné les enquêtes partielles, les dépositions, les protestations, puis la sentence du Comte, et jusqu'aux notes qui ont servi à préparer et à rédiger cette sentence; enfin, nous donnons une ordonnance de clémence et de rémission. Cette seule pièce provient des archives générales du département du Nord [1]. Toutes les autres ont leurs originaux à Gand.

Cet immense procès est assurément le plus ancien de ceux dont on possède les pièces originales. Sans avoir l'importance de celui intenté à la milice du Temple, vers le même temps, et dont nous devons la publication au savant historien, M. Michelet, le nôtre est un peu son aîné.

Lorsqu'on l'aura parcouru, nous sommes assuré que l'on ratifiera le jugement qu'en a porté M. le baron Jules de Saint-Genois, dans son incentaire descriptif: il en parle ainsi:

- » sédions pour la connaissance des mœurs de cette partie de la Flandre au moyen-
- » age On y voit la barbarie qui caractérisait encore la fin du 13º siècle. Les excès
- » et les crimes commis respectivement par les habitants de Lille et ceux de Douai
- » semblent être la suite d'une de ces vengeances (weete en flamand) de ville à ville,
- » si communes et si sanglantes, dont parlent nos annales. Une joûte célébrée à
- » Douai, en 1284, donna occasion à cette guerre civile, qui dura plus d'une an-
- » née et répandit la terreur dans la Flandre française, ainsi que le témoigne le

<sup>(1) 1</sup>er cartulaire de Flandre, pièce 476. Archives générales.

- » volumineux dossier. Les cruantés qui signalèrent ce malheureux conflit ont quel-
- » que chose d'horrible; à peine peut-on croire à un tel rassinement d'inhumanité. »

En terminant, nous dirons que quelques parties du texte nous ont parsois paru obscures, que nous en acons cherché minutieusement le sens le plus crai; que quelques mots nous ayant laissé du doute sur l'interprétation à leur donner, nous avons présent les laisser tels quels dans la traduction. Au reste, nous réclamons, pour ce travail pénible, l'indulgence des personnes éclairées, et qui tiennent compte, avant toutes choses, aux hommes qui, sans ambition et dans le seul intérêt de la science historique, se consacrent à ces rudes et modestes labeurs.



### INTRODUCTION.

Situation de la Flandre vers la fin du XIIIº siècle.

Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre, dont la vie publique et privée avait été si profondément agitée, venait, après un règne de trente-six années, d'achever sa carrière, à l'àge de soixante-seize ans. Ses dépouilles mortelles, selon sa volonté, étaient déposées à l'abbaye de Flines, près Douai, dont elle était la fondatrice. Guy de Dampierre, son fils, qu'elle avait choisi pour lui succéder au comté de Flandre, et qu'elle avait même, de son vivant, associé à son gouvernement, était en possession de ses Etats. Dans la pensée de mettre un terme à toutes nouvelles divisions entre ses enfants des deux lits, Marguerite s'était démise aussi de la souveraineté du comté de Haynaut, en faveur de son petit-fils, lean de Namur

Au commencement de son règne, en 1279, Guy se trouva dans une position des plus difficiles. Ce n'était ni de dissensions, ni de guerres avec princes ou souverains qu'il s'agissait, mais d'affaires non moins sérieuses et de nature à lui donner de vives préoccupations. Les villes les plus importantes de la Flandre étaient violenament agitées; une fermentation sourde, et en même tempsénergique, se manifestait dans tout le pays. Il y avait rivalité, chocd'intérêts, par suite jalousie et irritation entre elles : font annonçait des collisions prochaînes, imminentes, des sor-

tes de guerres civiles. Loin de s'étudier à les prévenir, à conjurer le mal dont les symptòmes étaient menaçants, Guy se jeta personnellement au milieu des conflits, auxquels pour le moment il devait rester étranger. Il voulut exercer une influence sur les affaires locales et financières de ces bourgeoisies si vaines, si fières de leurs libertés communales, et bientôt il s'eut aliéné l'esprit de cette puissance redoutable. Gand, Bruges, Ypres se mirent en pleine révolte. Calmer l'exaspération populaire par la modération et la clémence, compter sur le temps, était le plus sûr moyen qui s'offrit à lui pour y arriver. Loin de l'adopter, il accrut le mal par des rigueurs inutiles, irréfléchies, intempestives. Il réduisit les villes par la force des armes, comprima les mouvements, ordonna des enquêtes; puis condamna, puis pardonna, peut-être autant par faiblesse que par justiee. Il voulait avant tout pacifier, amener le calme; mais la chose était difficile, et les moyens dont il usa, pour atteindre ce but, ne convenaient ni aux temps, ni aux circonstances.

Pendant que ces événements se passaient, les questions politiques extérieures, nulles depuis la mort de la comtesse Marguerite, vinrent créer à Guy de nouveaux et graves embarras. Une guerre qu'avec raison il voulut éviter, qu'il avait plusieurs fois prévue, s'alluma, à propos de la succession du duché de Luxembourg. Jean d'Avesnes fit revivre ses prétentions au sujet de la Flandre impériale. Il fut soutenu par Rodolphe de Hapsbourg, qui mit Guy hors la paix.

Une vive animation régnait donc dans tout le comté. La puissance du prince était considérablement affaiblie, et même méprisée; ses mandataires n'étaient point écoutés; chaque ville se gouvernait presque à sa manière, en ville libre, et n'obéissait qu'à ses échevins, encore lorsque leur action n'était pas paralysée par les mouvements populaires.

Comme nous l'avons dit, les villes de la Flandre, et ajoutons celles de l'Artois, avaient entre elles de violents démètés, pour diverses causes; presque toujours ces-discordes se terminaient par des luttes acharnées et souvent ensanglantées. La position équivoque prise par le comte Guy disposait le pays à un état plus constant d'anarchie

La Flandre et la partie de l'Artois qui lui est la plus limitrophe, étaient, vers la fin du 43° siècle, semblables à une vaste et populeuse ruche de travailleurs; l'industrie et le commerce y étaient immenses. Les villes de Douai et de Lille avaient surtout d'importantes fabriques d'étoffes de laine, pour lesquelles il fallait des débouchés (1). Douai avait eu le bonheur d'en trouver de grands par la facilité qu'elle accordait aux acheteurs, en raison des capitaux considérables qu'elle possédait. Lille, sous ce rapport, lui était de beaucoup inférieure, Lille était même tonjours tributaire de Douai. Quand celle-ci resserrait ses capitaux, l'industrie et le commerce de Lille éprouvaient de la souffrance. Et cela arrivait toutes les fois que Douai, ayant à écouler une trop grande quantité de marchandises fabriquées, voulait en assurer le placement. Elle arrêtait la fabrication chez ses voisins, en leur fermant ses caisses et en les privant momentanément d'écus. L'argent ne reparaissait que lorsque les magasins de Douai étaient vidés.

Un mot, en passant, sur l'heureuse situation financière de Douai. — Cette ville, qui déjà possédait de grandes ressources pécuniaires à elle propres, avait en outre beaucoup de facilité de négociations pour ses affaires d'argent, à cause de ses tables de change (ou de ses changeurs). Et ces avantages étaient encore plus que doublés par l'établissement, en cette ville, de deux maisons de l'ordre du Temple, celle de Notre-Dame, fondée en 4155 par Thierri d'Alsace, et celle de Saint-Samson de Constantinople, vers la fin du 42° ou au commencement du 13° siècle, par l'archevèque de Thessalonique, Garin.

Ce que l'on ignore généralement, c'est que les chevaliers du Temple out joué un grand rôle dans l'histoire financière du moyen-âge, influence qui ne peut même être soupçonnée de nos jours; c'est encore que ces vaillants défenseurs de la Croix, ces grands civilisateurs ont été les fondateurs du crédit, les propagateurs des lettres de change, lorsque les Juifs persécutés les eurent créées; c'est qu'ils furent les inventeurs du transport de toutes valeurs métalliques, par représentation en papiers,

<sup>(1)</sup> Dans la hanse de Flandre, vaste association de toutes les villes commerçantes de notre pays. La ville de Lille était la cinquième par son importance, celle de Douai la septième, Valeuciennes la rétzième, Orchies la vingt-quatrième.

- « alors que, sans titre avéré, dit M. de Noiron, mal fabriquées, usées, rognées, les
- » monnaies ne se trouvaient qu'avec peine; et ce n'était pas une faible tâche de les
- » ramener, dans plus de vingt Etats, aux types les plus purs et d'en faire des agents
- » de circulation. »

Eh bien! l'honneur en est dû à ces illustres chevaliers. « Un jour, continue-t-il,

- » l'un des plus féconds du moven-âge, cet ordre puissant et éclairé imagina de
- » faire servir au développement de ses intérêts, liés à ceux des peuples chrétiens,
- » dont il avait le protectorat , d'immenses trésors , fruits de sa valeur et de son
- " administration économe et clairvoyante..... » (1)

Or, les maisons du Temple de Douai étaient comme des comptoirs d'escompte pour les tables de change et les commerçants de cette ville.

Dès le onzième siècle, à l'occident de l'Europe se trouvaient les lieux d'approvisionnements des marchands italiens, en matières premières. Chaque année, ils venaient s'abattre sur nos côtes. A mesure que leur navigation fut poussée plus avant vers le nord, il leur devint difficile de retourner aussi souvent dans leurs ports; la chose leur devint impossible lorsqu'ils eurent commencé à trafiquer avec la Moscovie, la Suéde et la Norwège. Ils firent donc alors de la Flandre l'entrepôt de leurs matières premières, dont ils commerçaient même sur les marchés du pays. Ces immenses quantités de marchandises, jointes à celles que nous tirions d'Angteterre, principalement les laines, rendirent bientôt les foires de la Flandre le magasin général d'approvisionnement de l'Allémagne, de la France et des Pays-Bas. La navigation entre l'Italie et la Flandre était des plus actives.

Les matières premières affluant chez eux, les Flamands avaient élevé de nombreuses et importantes fabriques de draperies et de toiles de toutes sortes; ces entreprises, encouragées par les souverains, étaient, au moment de la lutte, dans leur

<sup>(1)</sup> Voir l'écrit remarquable de M. Louis de Noiron, sous le titre: Bunques en France, leur mission, leur isolement actuel, moyen de les coordonner, dans leur intérêt, celui du trésor et du pays (Paris, Marc Aurel, 1857.—V. Ms. de feu M. Guitmot: Mémoires sur les deux maisons du Temple de Douai, ouvrage couronué.

plus grande prospérité. Cet élat de choses reçut une grave atteinte, en 4304, lorsque le comte Guy effaroucha l'industrie par la révocation des franchises.

Les Artésiens de Saint-Omer, par une conséquence naturelle de la facilité des communications et des voyages par mer, avaient établi, alors, une sorte de colonie dans la Pouille, l'ancienne Apulie, au royaume de Naples. Cette province produisait beaucoup de laines et en faisait un commerce considérable (4). De ces entrepôts importants, nos Audomarois écoulaient des masses énormes des produits de leurs fabriques, qui se consommaient dans les échelles du Levant, l'archipel gree, la Syrie, et par les croisés. Pour aller de Douai à la mer, Saint-Omer était sur la route; les relations entre ces deux villes étaient donc fort suivies, ce qui donnera la clef de certains faits. Un riche négociant de Douai, Wautier Bonnebroque, avait été assez heureux, par suite de prèts d'argent réitérés faits aux fabricants de Saint-Omer, d'obtenir une large part, à l'exclusion des Lillois, de l'importation des produits de nos fabriques dans la Pouille (2). Les Lillois en étaient furieux!... De là la guerre que nous allons raconter, et dont le futile prétexte fut trouvé lors de la fête de Douai du 4° mai 1284.

A l'époque où s'engagea la lutte entre les villes de Douai et Lille, Guy était dans son marquisat de Namur, occupé à maintenir le calme de cette portion de ses Etats, vivement troublée à propos de la succession du duché de Luxembourg.

Cette courte introduction suffira, nous osons l'espérer, pour donner une idée générale de l'état du pays au moment de l'action. Les faits vont maintenant se dérouler par la lecture des pièces officielles.

Te lanæ prope nobilem Tonsæ Luceriam....

Horat. Ode XV, tiv. III. Lucérie était une ville de l'Apulie.

Martial, après Horace, disait: Lana Appula laudatissima (lib. 14, epigram. 155).

(2) Mss. de Saint-Omer .- Lettre de M. le bibliothécaire du 20 février 1850.

<sup>(1)</sup> Nous ferons remarquer que, dès le temps d'Auguste, la Pouille était déjà renommée pour ses laines :

# EXPOSITION DE L'INSTANCE

OUVERTE

SUR LE COMMANDEMENT DU COMTE DE FLANDRE.

### EXPOSITION

DE L'INSTANCE

#### OUVERTE SUR LE COMMANDEMENT DU COMTE DE FLANDRE.

Au jour de mai en lan del Incarnation M. CC. lxxx et quatre, une fieste fu a Douay, u il ieut bourgos de Lille et dautres boines viles pour juster et pour esbanier, de choi li cuens de Flandre. A entendir, par difamission et par renonmée grant ke une felenie et une rancune est esmeute, et uns contens grant entre le vile de Douay et de Lille. Que cil kiestoient de Douay ont mespris enviers ciaux de la ville de Lille, pour ochasion de que ils estoient de le vile de Lille, et cil de Lille enviers ciaux de Douay pour lochaison de cou que ils estoient de le ville de Douay. Dout il i a cut gens tués, afolés,

Au jour de mai en l'an de l'Incarnation mil deux cent quatre-vingt-quatre (4), une fête eut lieu à Douai à laquelle vinrent bourgeois de Lille et d'autres bonnes villes pour joûter et pour se réjouir, sous le bon plaisir du comte de Flandre (2). A entendre la voix publique et la renommée, une félonie auroit eu lieu et par suite une grande rancune, qui auroit eu pour résultat une grande irritation entre la ville de Douai et celle de Lille. Ceux qui étoient de Douai ont offensé ceux de la ville de Lille, en raison de ce qu'ils étoient de Lille; et ceux de Lille ceux de Louai, en raison qu'ils étoient de Douai, en raison qu'ils étoient de Douai, en raison qu'ils étoient de Douai, en raison qu'ils étoient de Douai.

<sup>(1)</sup> Ces mois, au jour de mai, ou au jour de tout autre mois, indiquent toujours le premier.—La féte ou foire, dont il est question, correspondait à peu près à celle qu'avait fondée la comtesse Marguerite en avril 1265. Elle commençait le dimanche avant l'Asceusion pour finir la veille de la Penterôte.

<sup>(2)</sup> Ce comie de Flandre étaii Guy de Dampierre, qui fut enterré à l'abbaye de Flünes, prés de Douai, à côté de sa mère la contesse Marguerite.—Les joûtes étaient des combats à cheval d'homme à homme.—Les nobles avaient des tournois, les bourgeois avaient des joûtes; les grands parfois prenaient part à ces joûtes. On ne donnait presque pas de fêtes sans joûtes ou tournois, pour lesquels des pris étaient proposées et des juges institués.

naurés, batus et traitiés vilainement, et dautres desrois fais et outrages, plusieurs lesquels choses ki tourneut a esmeute et a wière de vile a autre

Li enens ki sist adone ne violt ne ne puet sonfrir que eles ne soient vengiés et adreciés. Ensi conme il i afiert a conmandé a enquerre de ces coses, par son neveu Monsegueur de Dampierre et par le seingneur d'Auchi et par Jehan de Menin. Et en le présence dou conte de Flandres, devant dit, jours fu mis a ciaus de Lille pour i estre a Douay, et pour envoyer i sonfissament, en sauf-conduit semestriers. Estoit pour monstrer leur grief et metre avant chon que il voroient es besoingnes, devant dites; pour tiémoins conduire et pour oir con que on meteroit en avant et leur gent et pour veir tiémoins jurer et pour dire en contre et pour faire cou que il denyroient seil leur souloit boin, et venissent avant un an sans ke en iroit auvant en ces besoignes, en si comme raison seroit, au diemence apries le jour Saint-Luc. Et cil de Lille respondirent que ils n'iroient ne n'envoieroient. Auguel jour, on a commenciet a aler auvant sour ces coses, par les enquereurs devant dit, ensi conme il apert chi apriés.

Dont il y a cu des gens tués , estropiés , blessés , battus et fort maltraités; et autres désordres et outrages, dont quelquesuns excitèrent à émente et guerre de ville à autre.

Le comte, qui règne en ce moment, ne veut et ne pouvoit souffrir qu'ils ne fussent vengés et redressés. Ainsi, comme il appert, il a commandé de faire enquête sur ces choses, et il en a chargé son neven Monseigneur de Dampierre, le seigneur d'Auchy et Jean de Menin (1). Et en la présence du comte de Flandre, dont il est parlé, cenx de Lille furent assignés de se rendre à Douai on de s'y faire représenter d'une manière suffisante : un sauf-conduit de six mois leur fut donné. C'étoit pour faire connaître leurs griefs et mettre en avant ce qu'ils voudroient sur les faits sus-rappelés; pour conduire témoins et pour entendre ce que l'on mettroit en avant contre eux et les leurs, et pour voir témoins jurer, et pour dire à l'encontre, et pour faire ce qu'ils devroient selon qu'il leur conviendroit bien. Ils devoient venir avant un an pour ces besogues, sans quoi on iroit en avant comme raisou seroit, au dimanche après le jour Saint-Luc 2. Et ceux de Lille répondirent qu'ils n'iroient ni n'enverroient. Auquel jour on a commencé à aller en avant sur cette affaire, par les enquêteurs susnomunés, et ainsi qu'il appert ci-après.

<sup>(1)</sup> Jean de Dampierre, petit-fils de Marguertie, comte de Namur, seigneur de l'Ecluse et de Bailleul.— Selon les titres de l'abbaye de l'fines, ce seigneur d'Auchy aurait été Michel de le Deusle, aucien bailti de Douai.—Jean de Menio était clere (secrétaire) du comte Gny : il fut plus tard fait chevalier.

<sup>(2)</sup> Le jour ou la fête Saint-Luc se célébrait, dans la Flandre et les Pays-Bas, le 15 de mars ; cette coutume a duré jusqu'à la fiu du 17° siècle.

### ENQUÊTE.

Premierement sour les fes ki faict Premièrement sur les fails qui avennt a Wonay les ques li eskevin de Doray out denoncicf.

Ce sont li tiemoing oit sour un fet . Jehannet garcon Marien Audefroit d'un caudron et d'un saellet jetes awal.

Cil meismes Jehannet t. et jurés dit, par sensiérement, que le premerain jour que on justa a Douai, au viespre, il porta tout devint, en wehors de le mason Marien, devant dite, en un caudron et en un saellet leuwe. Comme il avoiet widiet la saellet denant la siellerie, si uint uns homme tous eskenieles, jouenes et haingres en une cote partie, et prist le saellet et le tournia en tour sen kief, et puis le gieta ou celier Jehan le Cordier; et en dementiers que cis tiemoins ala pour sen saellet, cil miesmes valles prist le caudron et le tournia en tour sen kief et le vot gieter ou sollierles Crasses ki mainent devant le mason Jehan Pikete. Et li caudron rekei sour le cauchie et fut tout de froissies. Dont ala cuis ki le caudron gieta, et entra en lostel ciaus de Lille, et cuis de cis tiémoins que il soit de Lille, mais il ne le set mic ciertainement. Y vit eusi que cuis devoit entrer en lostel que eil qui wétoient le ville le traisent hors de lostel et disent : kes ce seingneur esse hanos : et cil de Lille issirent apries et dissent o seingneur

soul arrives à Ponai. lesquels les echevins de Ponai ont denonces.

Ce sont les témoins entendus sur le fait de Petit-Jean (ou Jeannet), garçon de Marie Audefroit . relatif à un chaudron et un seau jetes en aval.

Ce même Petit-Jean, témoin et juré, après avoir prêté serment, dit que le premier jour où l'on joûta à Douai, le soir, il porta tout devant, au dehors de la maison de Marie, dont il est parlé, de l'eau dans un chaudron et dans un seau ; que, lorsqu'il eut vidé le seau, un homme échevelé, jeune et colère, portant une tunique divisée en deux couleurs, vint et prit le seau, et le fit tourner autour de sa tête, et puis le jeta dans la cave de Jean le Cordier : que pendant que ce témoin alloit pour reprendre son seau, ce même valet prit le chaudron, le tourna autour de sa tête et le voulut jeter à l'étage des Crasses (1), qui est devant la maison de Jean Piquette : et le chaudron retomba sur le pavé tout bosselé Celui qui avoit jeté le chaudron s'en alla et entra à l'hôtellerie de ceux de Lille: le témoin pense que cet individu étoit de Lille: mais il ne le sait pas d'une manière certaine. Le témoin vit aussi que lorsque cet homme alloit entrer à l'hôtellerie, ceux qui gardent la ville le tirèrent hors et dirent: « Ou'est-ce? Ce seigneur est à nous. »

<sup>(1)</sup> Les Crasses, selon toute apparence, étaient une hôtellerie importante.

des portes, ciaus dehors, si feres courtoisie, et dont le laisserent les wetes aler.

Mais ceux de Lille étant sortis de l'hôtellerie, dirent au capitaine des portes tant de choses courtoises, que les gardes laissèrent aller l'individu.

Jehannet, valles Marien Audefroit, portoit par nut envehors de se mason en j caudron et en j saielet et le mist p. terre. Et j hom de Lille tantot a hierst le saelet et l'emporta et puis le jieta il celier Jehan le Cordier. Aps retourna et pst le caudron et le gieta contre le maison les Crasses si kil le de froissa. Jeannet, valet de Marie Audefroit, portoit à la muit de l'eau hors de la maison dans un chaudron et dans un petit seau; il le mit à terre. Un homme de Lille enleva le seau et l'emporta, et le jeta ensuite dans la care de Jean le Cordier. Puis il retourna prendre le chaudron, et le jeta contre la maison les Crasses et le bassela.

Maroic Audefroit témoin j. et requise, dit par fois et par sièrement que sen garçons devant dit, li rapporta sen caudron et sen saellet brissiet; et lui disoit ou que 
il estoit de ciaus de Lille, et elle lala 
moustrer a loste de ciaus de Lille sen 
voisin; mais elle ne set seil fu de ciaus 
de Lille u non; et plus ele nenset.

Marie Audefroit, témoni jurée et requise, dit, par foi et par serment, que le garçon que l'on venoit d'entendre lui rapporta son chaudron et son seau brisés. On lui disoit que ceux de Lille avoient commis le fait; elle alla montrer le tort qu'on fui avoit fait à l'hôte de ceux de Lille, son voisin; mais elle ne sait si ceux de Lille en sont coupables ou non, et elle ne sait rien de plus.

Maroie feme Jakemon Pilesac t. jurée et requise, dist par fois et par sierement au tel que Jehânnet vallet Marien Audefroit, sauf cou que elle ne set mie se ce fu le premier jour ou le secont, et que elle set bien que cuis fu de Lille.

Marie, femme Jacques Pilesac, témoin juréectrequise, dit, par foi et par serment, tel que Jeannet, le valet de Marie Audefroit, sauf qu'elle ne sait pas si ce fut le premier ou le second jour, et qu'elle sait bien que celui qui a commis le fait étoit de Lille.

Maroie suer Jakemon Pilesae, t. jurée et requise, dist par fois et par sicrement, au tel que Maroie feme Jakemon Pilesae. Marie, sœur Jacques Pilesac, témoin jurée et requise, dit, sur foi et serment, de même que Marie, femme Jacques Pilesac.

Ce sont li temoignage des V hommes ki Ce sont les témoignages des cinq hommes

hurtérent a le maison Aelis dou Bierfroit.

Climence de Tiernois, manans auvet Aelis t. J. dit le diemence avant le fieste de Douay doi vallet ki estoient a ostel a le maison les Crasses, que elle croit kil fuissent de Lille, car la dissoit on que ptie. de ciaus de Lille estoient a ostel, hurtérent a luis de celi Aelis p. nuit et on leur ouvrit luis. Et dont vit ele que liuns daus avala les braies et leur moustra le kul, a ciaus de laiens; mais elle ne set seil furent de Lille u no.

Cele nuit V home de Lille hurtérent tant a le maison Aelis dou Bieffroit ke ont leur ouvrit luis et quant li huis fu ouviers, ils awalerent lor braies et moustrerent les cus a ceaus de laiens.

Marie sa compaignesse l'ensuit dou tout, aures de cou que elle ne vit mie le chul et dit que elle set bien que il furent de Lille.

Ce sont li tiemoing sour le fet de la kandeille ki fu esteinte desous le maison Simon de Comines.

Maroie feme celui Simon t. j. dit, par sen sierement que le dimience devant le fieste doi vallet quele croît kil fuissent de Lille vionrent a celle kandelle et liuns l'abati d'ung baston et lestinct. Et cette Maroie leur blama et liuns daus hauça le baston et dist que il la feroit ou despit ciaus de Douay, se elle nentroit en se mason; et entrerent iaus en le maison des Crasses, dist doi. qui heurtèrent à la maison d'Alix du Besfroi.

Clémence de Tiernois, qui demeuroit avec Alix, témoin jurée, dit que le dimanche devant la fête de Douai, deux valets qui étoient à l'hôtellerie de la maison des Crasses et qu'elle croit être de Lille, car on disoit qu'en partie ceux de Lille toient à cette hôtellerie, heurtèrent à la porte d'Alix, par nuit. On leur ouvrit, et celle-ci vit que l'un d'eux laissa tomber son haut-de-chausses et montra le c.. à ceux qui étoient dedans; mais elle ne sait s'ils étoient de Lille on non.

Cette nuit, cinq hommes de Lille heurtèrent tant à la maison d'Alix du Beffroi qu'on leur ouvrit, et lorsque la porte fut ouverle, ils laissèrent tomber leurs hautde-chausses et montrèrent le c.. à ceux qui étoient dans la maison.

Marie, sa compagne, fait une déposition conforme, excepté qu'elle ne vit pas le c.., et elle dit qu'elle sait bien qu'ils étoient de Lille.

Ce sont les témoins sur le fait de la chandelle qui fut éteinte dessous la maison de Simon de Comines.

Marie, femme de ce Simon, témoin jurée, dit par serment que, le dimanche avant la fète, deux valets qu'elle croit de Lille vinrent à la chandelle, qu'ils l'abattirent d'un coup de bàton et l'éteignirent; qu'elle les blàma, et que l'un d'eux leva le bâton sur elle et dit qu'il la frapperoit en mépris de ceux de Douai, si elle ne rentroit dans sa maison; et eux entrèrent dans la maison des Crassess.

Cele nuit ung home ki manoit desous le maison Simon de Comines avoit une chaudelle allume a sen huis, doi homme de Lille j vinrent ki estoient a hostel a le maison les Crasses et feri li ung d'un baston le candelle, si kil labati; et quant li feme celui Simon leurs blasma li uns deaus hauca I baston et li dist ke si ele nentroit en se maison ke ele le comperroit en le viente de cians de Douay.

Engherammes, fius de cesti Maroie, t. j. dit que il vit que liuns de ces deux valles feri le kandelle et parlerent a se mere, mais il ne set que ils dissent et il set bien que ils estoient de Lille, et estoient a ostel a le maison les Crasses.

Ce sont li tiemoing oit sour le fait Jehanet dou Postis ki fu gietes en leuwe.

Cis miesmes Jehanes dou Postis t. j. dit que le mardi au nuit apries le fieste. apriès le minuiet, eis témoins aloit dehors le porte du Markiet et trouva sour les sièges dou pont séant aus V, sis, kil dist que il estoient de Lille et bien les avoit vus le jour devant ; y dist que bien les connoistroit seil les veoit esreubes que ill avoient viestues, adont. Et il le fissent seir en coste aus maugré li et li demanderent seil connoissoit les demisiaus de Douay, ne seil savoit ou il baingnoient. Et en dementiers que il parloient ensi . ung valles a une lantierne passoit la et liuns dans li brissa se lantierne d'un bas-

Cette nuit, un homme qui demeuroit sous la maison Simon de Comines, avoit une chandelle allumée à sa porte ; deux hommes de Lille vinrent, lesquels étoient logés en la maison les Crasses, et l'un frappa d'un bàton la chandelle et l'abattit; et quand la femme de Simon les en blàma, l'un d'eux leva le bàton et lui dit que, si elle ne rentroit chez elle, elle le paieroit en vengeance de ceux de Douai.

Enguerran, fils de cette Marie, témoin juré, dit que l'un de ces deux valets frappa la chandelle et qu'ils parlèrent à sa mère; mais il ne sait ce qu'ils dirent. Il sait bien qu'ils étoient de Lille et logés à la maison des Crasses.

Ce sont les témoins entendus sur le fait de Jeannet Delaporte, qui fut jeté dans l'eau.

Ce même Jeannet du Postis, témoin juré, dit que le mardi, à la nuit, il alloit hors de la porte du Marché (1), et qu'il trouva sur les sièges du pont (2), assis, cinq on six qui étoient de Lille; qu'il les avoit bien vus le jour précédent, et qu'il les reconnaitroit bien s'il les vovoit . habillés comme ils l'étoient. Ils le firent asseoir malgré lui à leur côté, et lui demandérent s'il connaissoit les damoiseaux de Douai, et s'il ne savoit où ils se baignoient. Et pendant qu'ils parloient ainsi, un valet passoit, portant une lanterne: l'un d'eux brisa la lanterne d'un coup de bàton: ensuite ils prirent le déposant par

<sup>(1)</sup> On nommait pluce du Marché la Grand'Place actuelle. La porte du Marché était sur le pont dit des Récollets, et le cours d'eau qui passe à cet endroit était un des fossés extérieurs de la ville. (2) Aux deux côtés du pont, des bancs de pierre étaient adossés aux gardes-corps.

ton et puis ils prissent cestui tiemoing et p. pies et p. mains et le gieterent en leuwe; noies i fust se ne fust ung canbiers ki la portoit a jeuwe.

Cele nuit cil de Lille briserent le polie Jehan de Hainau et le gieterent en le auwe ou fosset de le vile.

Le mardi apries p. nuit devant la jornee, Jehanet dou Postis trova sor le pont de le porte dou Markiet V homes V on Vj de Lille, ki li demanderent dout il estoit, il dist de Douay; il le fissent assir contre se volonte deu coste rans et il li demanderent plusieurs demandes deshonnètes por chiaus de Donay despiter, et entroes passa p. devant eaus uns homme a une lantierne. Li uns de ciaus de Lille se leva et feri d'un baton le lantierne si kil le defroisa et puist reprist les pieces et les gieta ou fosseit; et puis vinrent cil de Lille entour Jchannet et le lewerent les ganbes contremont et le tieste aval et le gieterent esi dou pont en le euwe.

Jehans de Haynau le canbiers, t. j. dit que il vit q. gens ke il croit vraiement ke il fuissent de Lille, gieterent ces di Jehannet dou pont en li euwe, li tieste aval, le mardi que li fieste fu falie; de le polie ki fu brissie il nenset ni ent qui ce fist.

Bietris de Ferin li fourniere t. j. dit que la nuit que li fieste fut falie ele vit gens faire noise devant se maison, et le matinée ele vit que li polie fut brisié et dissoit les pieds et par les mains et le jetèrent dans l'eau, où il se seroit noyé, si là ne se fût trouvé un brasseur qui alloit à l'eau.

Cette nuit, ceux de Lille brisèrent la poulie de Jean de Hainaut et la jetèrent dans l'eau au fossé de la ville.

Le mardi après, pendant la nuit avant qu'il fit jour, Jean du Postis trouva sur le pont de la porte du Marché cinq à six hommes de Lille qui lui demandérent d'ou il étoit. Il répondit de Douai. Ils le firent alors asseoir , contre sa volonté , au milieu d'eux, et lui firent quelques demandes déshonnètes pour ceux de Douai, et pour les chagriner; et, entre temps, un homme qui portoit une lanterne passa devant eux. Un de ceux de Lille se leva et frappa la lanterne d'un bâton de telle sorte qu'il la brisa, et puis il en releva les pièces et les jeta dans le fossé. Ensuite ceux de Lille entourérent Jeannet et lui levèrent les jambes en l'air, lui mirent la tête en bas et le jetèrent ainsi du pont dans l'eau.

Jean de Hainaut, le brasseur, témoin juré, dit qu'il vit des gens que vraiment il croit être de Lille jeter cedit Jeannet du pont dans l'eau la tête en avant, le mardi que la fête fut passée. De la poulie qui fut brisée, il ne sait qui le fit.

Béatrix de Férin, la boulangère, témoin jurée, dit que dans la nuit que la fête fut passée, elle entendit des gens faire trouble et tapage devant sa demeure, et que le

(8)

cawoient fait cil de Lille.

matin elle vit que la poulie étoit brisée, et on disoit que c'étoient ceux de Lille qui l'avoient fait.

Jehans de Saint-Amant valles Jehan le canbier t. j. sacorde doutout a sen maistre devant dit. Jean de Saint-Amand, valet de Jean le brasseur, témoin juré, s'accorde en tous points avec son maître dont il vient d'être parlé.

Maroic de Lille manans au ponciel a Barlet, t. j. dit que le mardi au viespre que fieste fu faillie ele vi gens faire noise devant se maison: et ele ala vir que cestoit, et trouva que il j avoit un hom lequel j avoit brissiet l brakon dun apentit et ceste feme les blama et li ung gieta d'un baston apriès li et ille se convri d'une femestre, et croit que il fuissent de Lille.

Marie de Lille, demeurant au petit pont du Barlet (1, témoin jurée, dit que le mardi au soir, lorsque la fête fut passée, elle entendit des gens faire trouble devant sa demeure. Elle alla voir ce que c'étoit, et elle trouva qu'un homme avoit brisé le support d'un appentis, et elle les blâma. L'un d'eux jeta son bâton après elle, et elle se mit à l'abri du coup derrière une fenêtre.

Baudes Erkenbaus li wantiers t. j dit que il vii auscuns que il ne set dout il sont ne ki il furent, qui aloient noisant par rnes et li uns daus feri apriès lui d'un haston; et il se couvrit de sen huis, que il clost en contre, et puis il vit de sen solier que il brisierent lapentit de Maroie de Lille p. olle. Baude Archembaud, le gantier, témoin juré, dit qu'il vit aueuns qu'il ne sauroit désigner, et saus savoir qui ils sont, qui alloient faisant noise par les rues, et l'un d'eux frappa après lui d'un bâton, et il se mit à couvert derrière sa porte qu'il ferma contre l'assaillant, et puis il vit de son étage qu'ils brisèrent l'appentis dont cette Marie de Lille a parlé.

Encore tiemoings de celui ki fu gietes en li guwe. Encore témoins de celui qui fut jeté à l'eau.

Jakemins Cluingues, manans en le rue des Foulons, t. j. dit que le nuit que li Jacques Clingues, demeurant en la rue des Foulons, témoin juré, dit que dans la

<sup>(1)</sup> Le Barlei formait une partie du rempart; c'était une place, d'abord consacrée à un marché de bestiaux et à l'exécution des sentences de la justice criminelle. Long-temps après, on construisit sur son emplacement une gaserne de cavalerie. Depuis 1806, il est redevenu un marché ant bestiaux et aux chevaux. C'est anjourd'bui aussi le lieu de réunion, aux jours de fétes, des saltimbanques et des jougleurs. —Le ponétie étail un petit pour jeté sur un cours d'eau à l'extrémité de la rue de la Cure-d'Or, vers le Bartet, Ce cours d'eau alstait atimenter la marc dite aujourd'hui abreuvoir.

(9)

fieste fu faillie, il vit gens dont il ne set que il sont, brissierent une lantierne que uns valles portoit; et sunt que il gieterent un garcon en l'euwe de sour le pont debors le pont dou Markiet. nuit où la fête fut finie, il vit gens qu'il ne connoît briser une lanterne que portoit un valet, et ce sont ceux qui jetèrent un garçon à l'eau de dessus le pont, hors la porte du Marché.

Jehan de Bapaumes, t. j. dit au tel que Jakemins Cluingues dou tout. Jean de Bapaume, témoin juré, dit en tout comme Jacques Cluingues.

### DÉPOSITION FAITE A LILLE,

### en présence de Monsieng. d'Auchy et Jean de Menin.

Pieres de Baufremes ois p. Monseingu-Dauchi et Jehan de Menin a Lille le mierredi aps le Sainet-Vincent, t. j. etrequis, de cest article de celui ki fu gietes en leuve dit: ke il nenset nient fors ke doir dire; mais il a oit dire ke ce fisent Jakemars fius Arnoul Delebarre, Jakemes Lines Pierre de Beanfremez (1), entendu par Monseigneur d'Auchy et Jean de Menin, à Lille, le mercredi après la Saint-Vincent, témoin juré, et requis de déposer sur l'article de celui qui fut jeté à l'eau, dit: qu'il n'en sait rien, si ce n'est par oui-dire, mais qu'il a entendu dire que les auteurs

(1) Les Beaufremez étaient de noble famille de Flandre; le cri de leur maison était Wavrin; ils avaient la seigneurie de ce village. On trouve des concessions faites par cette maison aux abbayes de Saint-Bertin et de Cercamp, en 1160 et 1180.

Un Robert de Beaufremez (ut roi de l'Epinette, à Litle, en 1305, un Thierry en 1306, et d'autres personnages de cette maison dans la suite.

La fâte du roi de l'Epinette, selon le Ms. de la libilotilèque de Douai qui porte le numéro 817, aurait été instituée à Lille, vers 1246, et supprimée par Philippe II en 1530. Elle commençait chaque année, le premier dimanche du carênie. Le roi de l'Epinette se nommait aussi le sire de Joie. C'était une sorte de royauté de carnaval, mais si onéreuse que souvent elle était refusée. Les rois de l'Epinette, en général, étaient anobils ainsi que leurs descendants; on les avait fort en estime dans la ville de Lille, soit parce qu'ils prenaieur place après le mayeur, dans la magistrature, soit par la considération des nobles, attendu qu'ils teusient une sorte de cour et avaient une grande saile. (V. sur les rois de l'Epinette un mémoire de M. Quesson, inséré en 1834 dans le recueil de la Société centrale de Douai.) — D'après un Ms. du conseiller de ville Le Boucq, déposé à Lille : « Pour roy de l'Epinette, on avoit accoutamé de choisir quelque fils de bourgeois les » plus honorabbes et les plus qualifiés de la ville. »

et Hanes Deleporte : et si dit ke le vespree ke li joutes furent fallies, cis tiemoins issi de sen ostel p. aler veir les boines gens et treuva tout dewint ces trois ke il a devant nonmes et un quart auvec aus, ke il ne connut mie. Si tenoit cascuns cune machue en se main, et cis tiemoins ne les reconnust mie tost, et chidoit ke ils wetaissent pour mesfaire a chist ke soit de lostel; et en le fin, il en reconnut ces trois et leur blama ke ils aloient ensi, et li uns dans gieta sa machue encontre une fenestre dun solier, la u gens mingojent. et les gens sesfreerent et closent leur fenestre. Et il rala pour se machue et ne set mie liques ce fu de ces un. Encore dist il ke le matinee q.nt ou sen parti cis Hanes Deleporte feri en le Neuve-Ville, I home qui issoit de sen ostel, de le paume si il ladesa dors de bout des dois et eis tiemoin li blama moult.

de ce fait furent Jacquemars, fils d'Arnould Delbarre, Jacques Lines et Anne Delporte; et il ajoute qu'aux vèpres (le soir), lorsque les joûtes furent terminées, il sortit de son hôtellerie pour aller voir des personnes notables, et qu'il trouva devant cette hôtelleric, la nuit étant tombée, les trois individus que déjà il a nommés et un quatrième avec eux, qu'il ne reconnut pas. Chacun tenoit à la main une massue, et tout d'abord il ne sut les reconnoître et il pensoit qu'ils veillassent pour mal faire à ceux qui étoient de l'hôtel; et enfin il reconnut les trois et les blàma de ce qu'ils alloient ainsi ; et l'un d'eux jeta sa massuc contre la fenètre, à l'étage, la ou des gens mangeoient ; ces gens s'effrayèrent et fermèrent leur fenêtre : il alla pour avoir sa massue. Encore ajonte-t-il à sa déposition : Dans la matinée où l'on partit de Douai, Anne Deleporte frappa en la Neuve-Ville (4) un homme qui sortoit de son hôtel, de la pomme de son bâton, si bien qu'il l'atteignit au bout des doigts. Ce témoin l'en blàma beaucoup.

Ce sont li tiemoing sour le fet dou rastellier ki brissies fu ki estoit Jehan Daubi.

Cil mesme Jehans Daubi, manans dehors le porte dou Markiet, t. j. dit q. il gisoit en sen lit p. nuit et oi ke gent estoient devant se maison et brisierent un rastellier la u il pendoit ses menues denrees: le mardi au nuit quant fieste fu Ce sont les témoins sur le fait du ratelier de Jean d'Auby qui fut brisé.

Ce même Jean d'Auby, demeurant hors la porte du Marché, témoin juré, dit qu'il étoit couché en son lit pendant la nuit, et qu'il entendit que gens étoient devant sa maison; qu'ils brisèrent un ratelier auquel il pendoit ses menues denrées. Ce fut

<sup>(1)</sup> On nommait la Neuville (la Nouvelle-Fille) la partie qui se trouvait en debors du coars d'eau, qui passe au pont Saint-Jacques. Ce quartier n'avait pris quelque développement que depuis l'établissement de la paroisse Saint-Jacques. On en avait commencé l'égise en 1225.

(41)

faillie y croit ke il fuissent de Lille, mais il neu vit nul ne ne connoit.

Cil mardi cil de Lille brisierent le rastelier Jehan Daubi u il pendoit ses denrees.

Cholete feme Jehan Daubi t. j. dit au tel que Jehan Daubi sen baron.

Ce sont li tiemoing oit sour I tortic ki fu boutes en le baniere Jehan de Montingni.

Ces miesmes Jehans de Montingni . t. j. dit : ke il gissoit en seu lit le mardi au viespre que le fieste fu faillie, oi ke uns hom crioit : « Cest maufait. Boins hom, boins hom, leves sus, vo baniere est esprise, elle ard. » Et il seleva et trouva ke elle ardoit et losta; et croit que li maisons fust esprise seil ne leust ostec. Et vit la gent passer a tout I cortig ki disoient que lauvient esprise et croit que ils fuissent de Lille. Et Maroie li barberiesse se feme leur blama et il gieterent dung baston aps. lui, encontre se feniestre, et si dist ke il oi que cele gent aloient par le rue faisant grand noise et brisierent un braco dun apentic et un rastellier.

Cele nuit cil de Lille bouterent le fu dun tortin en le baniere Maryen le barberiesse y fust li maisons esprise, se sen barons ne leust ostee et estinte. Et quant à la nuit du mardi, lorsque la fête eut pris fin. Il croit que ce sont ceux de Lille; mais il n'en vit aucun et ne les connoit.

Ce mardi ceux de Lille brisèrent le ratelier de Jean d'Auby, auquel il pendoit ses denrées.

Colette, femme Jean d'Auby, témoin juré, dépose de même que Jean d'Auby, sou mari.

Ce sont les témoins entendus sur une torche qui fut enfoncée dans l'enseigne de Jean de Montignya

Ce même Jean de Montigny, témoin juré, dit qu'il étoit couché dans son lit le mardi au soir, après la fête passée, et qu'il entendit un homme qui crioit : « C'est mal fait! Bon homine, bon homme, levez-yous tout de suite! votre enseigne est prise, elle brûle! » Il se leva et trouva en effet qu'elle bruloit ; il l'ôta ; il croit que sans cela le feu auroit pris à la maison. Il vit passer tout un cortége de gens qui disoient qu'ils y avoient mis le feu, et il croit qu'ils étoient de Lille. Et Marie la barbière, sa femme, les blàma, et ils ictèreut un bâton après elle contre la fenêtre ; il ajoute qu'il entendit dire que ces gens alloient par la rue faisant grand bruit et désordre ; qu'ils brisèrent un bras d'appentis et un ratelier.

Cette nuit, ceux de Lille mirent au moyen d'une torche le feu à l'enseigne de Marianne la barbière, et la maison eut été prise si son mari ne l'eut ôtée et éteinte. cil de Lille virent ke cius estegnoit se baniere il gieterent bastons apries les visages de celi Maryen, pour cou ke le disoit kil fasoient mal, et buskierent en plusieurs lius a Barlet as huis et as feniestres des gens de le vile.

Maroie barbereisse feme Jehan de Montingni t. j. dit au tel que sen baron.

Gilles li Rogiers t. j. dit ke il gisoit en sen lit et oi ke gens buscoient a une trele de se feniestre et le natinee il se leva et trouva se trelle brisie et li disant si vesin chou cavoient fait cil de Lille et plus il n'en set.

Ce son tiemoing oit sour le fet de ciaus ki entrerent en le maison Robert le barbieur.

Ernoulles, valles Robiert devant dit, t. j. dit que il le mardi au nuit il scoit sur le soeul de le maison sen seigneur et la vinrent il quatre dont li uns estoit si cou illi saule Jehans Deleporte de Lille et les autres il ne set dout ils estoient. Et il voirent entrer en le maison, dont li huis estoit entrouvière, et cis tiemoing leur dit: « Biau seigneur, ei navez vous ke faire; la gist un escuyer et se dort.» Et il se traisent adone arrière et li demanderent dout il estoit et il dist: « Je suis de cete vile. » Et dont vient li uns et feri cestui tiemoing I horion et dont dist cis tiemoing : « Je suis de vo vile de par le diauille, » Et adont passèrent outre et s'en allèrent.

Et lorsque ceux de Lille virent que celuici éteignoit sa bannière, ils jetèrent des bâtons après le visage de cette Marianne, parce qu'elle disoit qu'ils faisoient mal, et ils frappèrent en plusieurs endroits, au Barlet, aux portes et fenètres de ceux de la ville.

Marie la barbière, témoin juré, dépose ainsi que son mari.

Gilles Roger, témoin juré, dit qu'il étoit couché dans son lit, lorsqu'il entendit des gens qui frappoient à une treille de sa fenètre; que, lorsqu'il se leva le matin, il trouva sa treille brisée, et que son voisin lui dit que c'étoient ceux de Lille qui l'avoient fait, et il n'en sait pas davantage.

Ce sont les témoins entendus sur le fait de ceux qui entrèrent en la maison de Robert le barbier.

Arnould, valet de Robert devant dit, témoin juré, déclare que le mardi à la nuit il étoit assis sur le seuil de la demeure de son maître, et que là vinrent quatre individus dont l'un lui sembla être Jean Deleporte, de Lille; quant aux autres, il ne sait d'où ils étoient. Ils voulurent entrer dans la maison, dont la porte étoit entrouverte, et le témoin leur dit : « Beaux seigneurs, vous n'avez que faire ici, où repose un écuyer. » Et ce dit, ils se retirèrent en arrière et lui demandèrent d'où il étoit . et il dit : « Je suis de cette ville. » Et l'un d'eux s'approcha de lui et lui asséna un horion. Le témoin s'écria alors : « Je suis de votre ville, de par le diable! » Et alors ils passèrent outre.

Le mardi devant dit au viespre iiii hom de Lille vinrent a le maison Robiert le barbieur et entrerent eus. Le valles Robiert dit : Biau seigneur , vous nires plus avant, car ei gist uns escuyers ki dort; et lui demanderent sil estoit navres; et lui valles respondi que nenil. Dont vaut cius aler avant et li valles le retint par les dras. Cius de Lille li demanda doi il estoit: il respondi de Douai, et cil de Lille hauca le peaume et le feri. Dont reconnut li valles lun de ciaus ki a non Jehan Deleporte et dist pour ke me feruis, je suj de vo ville. J autres hauca un baston et leu vot ferir; et Jehan Deleporte dist tenes coi. On demande a faire oir Jehan Deleporte de Lille de ce kas.

Le mardi précédemment dit, au soir, quatre hommes de Lille vinrent à la maison de Robert le barbier et entrèrent dedans. Alors le valet de Robert dit : « Reaux seigneurs, yous n'irez pas plus avant, car ici repose un écuver qui dort en ce moment.» Ils lui demandérent s'il étoit blessé, et il répondit que non. Donc ces homines vouloient entrer plus avant. Le valet les retint par leurs habits. Ils lui demandérent d'ou il étoit. Il répondit de Douai. Et l'un d'eux haussa la pomme de son bâton et le frappa. Le témoin le reconnut pour être Jean Deleporte, de Lille, et dit : « Pourquoi me frappez-vous ainsi? je suis de votre ville. » Un autre leva un bàton et voulut l'en frapper, et Jean Deleporte dit: « Tenez-vous eoi. » On demande à faire entendre Jean Deleporte de ce cas.

Ce sont li tiemoing oit sour le fet de cou que on vot entrer a force en le maison Marien le toillière et brissierent sen huis.

Maroie le toillière, manans dehors le porte au Cierf t. j. dit que le mardi au nuit en tour mienuit un granment de gent vionrent a se maison et buskierent a sen huis et vorent entrer eus a force et elle leur dist que il ni enteroient niet et dont prisent il despens; qu'ils tournèrent ki et vient devant se maison devant le rivière et ferirent a luis et le fausserent et Ce sont les témoins entendus sur le fait de ce que l'on a voulu entrer de force en la maison de Marianne la toilière et que l'on a brisé sa porte.

Marie la toilière, demeurant hors de la porte au Cerf (1), témoin juré, dit que le mardi dans la nuit, au tour de minuit, vinrent beaucoup de gens à sa maison, et qu'ils frappèrent à sa porte, voulant y entrer de force; qu'elle leur dit qu'ils n'y entreroient pas, ce qui les mit en colère; qu'ils tournèrent de la face de la maison par le derrière, qui est devant la rivière,

<sup>(1)</sup> La ville de Dousi ne s'étendait pas alors, de ce côté, au-delà du cours d'eau qui , venant du Grand-Bail, passe derrière la rue de la Comédie, sous la rue de Paris. La porte au Cerf était en-decà du cours d'eau. On voit encore quelques vestiges des murailles de la ville derrière les rues des Mouriers et de la Comédie. La porte et la rue au Cerf avaient pris leurs noms de celui d'un riche particulier, qui habitait cette rue. Les murailles suivaient la direction de la ruelle des Arbalétriers; sur l'embacement de la salle de spectacle actuel s'éleva, dans le 15° siècle. L'arsenal de la ville.

il i avoit estraigne gent en se maison ki contretturent luis, par coi il ni entrerent mie. Et li uns daus feri dun coutiel apries li p. mi le trelle d'une feniestre et elle leur dissoit: Bian sengneur, je suis bourgeoise de cette ville; vous faites mal et vilenie ki brisies men ostel et i voles enter a force et ensi. Et ensi contenuts il se forcierent dentrer aus juskes an jor et dissant que il kioient sour les eskevins de Donai et sour li, et dist cest tiemoing que il estoient de Lille, mais il nen set nul nomer.

et frapperent à la porte et la faussèrent; qu'il y avoit chez elle des étrangers qui appuyèrent la porte et empéchèrent les assaillants d'entrer. L'un d'eux donna du couteau dans la treille d'une fenètre. Et elle leur disoit : « Beaux seigneurs, je suis bourgenise de cette ville, et vous faites mal et vilenie en brisant mon hôtel. » Et ils vouloient entrer de force. Toute la nuil is s'efforcèrent d'y pénétrer, disant qu'ils chi.... sur les échevins de Douai et sur elle. Elle ajouta à sa déposition qu'ils étoient de Lille, mais qu'elle n'en sauroit nommer aucun.

Cele nuit meismes cil de Lille vinrent devant le maison Maryen le tollière et volrent eus entrer a force et ele dist kil ne enterroient. Done esracierent il groses boises ki estekoient au fosset de le vile pour reteoir les rives et il hurterent al huis si kil le fendirent et Maroic dist: Bieu sengneur, vardes ke vos faites cor je sui borgoise de Douai et il disent kil kioient sor li et sor les eschevins de Douai et feri li uns dun coutiel aps li p.mi se trelle.

Cette mème nuit, ceux de Lille viment devant la maison de Marianne la toilière et voulurent y entrer de force, et elle dit qu'ils n'entreroient pas. Ils arrachèrent alors de grosses biches qui étoient placées dans le fossé de la ville pour étayer les rives, et ils en frappèrent la porte de telle sorte qu'ils la fendirent. Et Marie dit :- Beaux seigneurs, prenez garde à ce que vous faites, car je suis bourgeoise de Douai (4). « Etils répondirent qu'ils chi..... sur elle et sur les échevins de Douai; et l'un d'eux donna un coup de couteau pour l'atteindre, au milieu de sa treille.

On en doi oir Pieron Noghet et Pieron Piedavaine, On doit entendre Pierre Noghet et Pierre Piédavaine sur le fait qui précède.

<sup>(1)</sup> Seton le livre de Roisin, les chartes et contumes accordaient aux bourgeois de Lille des priviéges et des protections particulières. Il devait en être de même pour Douai, C'est sans doute en raison de ceta que Marie dit qu'elle est bourgeoise. Les titres et archives de la ville de Douai ayant presque tous péri par l'incendie du 19 avril 1471, nulle trace n'est restée de la charte communale de cette ville qui assurait ses franchises.

Ce sont tiemoing oit sour le fet ki fu fet sour Jehan Leroy et a Jehanet le neveut Gillion d'Aubin et Lambert Lemonie.

Hues d'Arras li-vies de Waziers manan's en le Neuville en le paroche Saint-Jakeme t. j. dit que le miercerdi apries le fieste, apries mingier eis tiemoin estoit devant se maison et vit venir une grant route de gent cevaucant bien jusques a lx et dissoit on ke cestoient cil de Lille ki se partoient de le vile. Et li uus daus parla a cestui tiemoing et li demanda seil i avoit point di auwe caude pour baingnier Waubiert le Kieure et ses coupaingnons et la oi cis tiemoins ke uns hom dist.dommage lequel cis tiemoing ne set mie ki ce fu , et dist : Mais on chaufete de liauwe pour boulir ciaus de Lille ki sont faus monnier. Et puis liuns de ces cevauceurs demanda a un valeton ki a ano Jehanes niev. Gillion Dauvin dout iestes. Et il dist je sui de cette vile. Et cuis le feri dunc escorgies parmi le visage. Apries il feri uns autre ki a no Jehans Lirois et puis un autre ki a non Lambiert Lemonne. Et apries il trouverent pendant le ghaiolle, Jehan Cole et le getierent aval et cevaucierent p.mi la gaiolle et le depecierent, mais li lioiselles neut warde. Requis cis tiemoins sour sen sierement si cil cevaucent fisent ces coses sour ces gens ke il a nonmes, pour cou ke il estoient de Douai, dit : ke ensi le croit il : ke seil fuissent dArras o dune antre vile ils ne leussent mie fait.

Cil de Lille ferirent Jehan le Roy a dont pour chou kil dist kil estoit de Douay et Ce sont les témoins entendus sur le fait commis sur Jean Leroy et Jean le neveu de Gille d'Aubin et Lambert Lemonier.

Huon d'Arras, demeurant en la Neuville, chemin de Waziers, en la paroisse Saint-Jacques, témoin juré, dit que le mercredi après la fête, à la sortie du repas, il se trouvoit devant sa maison, lorsqu'il vit venir une grande suite de gens à cheval au nombre bien de soixante. On disoit que c'étoient ceux de Lille qui partoient de la ville. L'un d'eux s'adressa au témoin . et lui demanda s'il n'y avoit pas d'eau chaude pour baigner Waubert le Cœuvre et ses compagnons. Et alors le témoin entendit qu'un homme, il n'y a nul dommage lequel, il ne le sait pas, dit : « Mais on fait chauffer de l'eau pour faire bouillir ceux de Lille qui sont des faux-monnoyeurs, » Ensuite un de ces cavaliers demanda à un petit valet qui a nom Jeannet, neveu de Gille d'Aubin, d'où il étoit. Celui-ci dit : « Je suis de cette ville, » Et l'autre le frappa au visage d'un fouet. Ensuite il frappa encore de même un nommé Jean le Roi, et puis un autre nommé Lambert Lemonnier. Ensuite ils virent pendant la cage de Jean Cole, et ils la jetèrent en avant et la mirent en pièces et passèrent dessus; mais l'oiseau ne souffrit pas. Requis sur serment de dire si ces cavaliers faisoient offenses à ces personnes parce qu'elles étoient de Douai, il répond qu'il le croit ainsi, et que si elles eussent été d'Arras ou d'une autre ville, ils ne l'eussent pas fait.

Ceux de Lille frappèrent Jean le Roi, parce qu'il dit qu'il étoit de Douai, et ferirent aussi Lambiert Lemone pour au tel eas.

Le mierkedi quant cils de Lille eurent disnee et il sen alerent, il vinrent a le Noeville outre latre Saint-Jakeme et demanderent as gens sil avoient point de feneule kil en voloient akater pour metre es hains les demisiaux de Douai. Et en vint li uns a Jehanet li neveul Gillion d'Auvin ki sapoioit a se maison a le feniestre et li demanda dout este : cuis de Doai. Et cuis de Lille dist : Tien pour cou, et le feri dun escorgie au visage et disoient cil de Lille kil feroient de liauwe caufer por bagner Waubiert Pikete et ses compagnons.

Mahuis de Lalaing t. j. et requis dit au tel que llues d'Arras , sauf cou que il dit que liuns des cevauecurs fist ces desrois dont il parolle et uns autres maudissoient ciaus de Douai, et menacoit Waubiert et ses compaignons dissoit que illes voroient bien tenir la u il leur peust faire vilenie et sauf cou que il oi que cius ki les feri demanda a Jahennet garcon Gillion Danvin dout ieste et il dist: 3e suis de Douai. Et ille feri et dit: Tient pour cou que ties de Doai. Et sauf cou que il nomme les parolle de cou que on dist on caufera de leuwe p. boulir ciaus de Lille.

firent de même à Lambert Lemonnier pour la même cause.

Le mereredi, lorsque ceux de Lille eurent diné, ils s'en allérent et vinrent à la
Reuve-Ville, au-delà du cimetière SaintJacques, et demandérent aux gens s'ils
n'avoient point de fenouil (1); qu'ils en
vouloient acheter pour mettre au bain les
damoiseaux de Douai. Et l'un d'eux s'approcha de Jeannet le neveu de Gilles d'Aubin, qui s'appuyoit sur sa maison à la fenètre; il lui demanda: « D'ou ètes-vous? »
Celui-ci dit: « De Douai. » Celui de Lille
dit: « Tiens pour cela. » Et le frappa d'un
fouet au visage. Ceux de Lille disoient
qu'ils feroient chauffre de l'eau pour baigner Wautier Piquette et ses compagnons.

Mahieu de Lallaing, témoin juré et requis, dépose de même que Huon d'Arras, sauf qu'il ajoute que l'un des cavaliers fit ces outrages dont il parle, et qu'un autre maudissoit ceux de Douai et menaçoit Wautier et ses compagnons, disant qu'il voudroit bien les tenir en lieu où il put leur faire vilenie. Il entendit aussi que celui qui frappa avoit demandé à Jeannet, garçon de Gilles d'Aubin : « D'où ètesvous? » Que celui-ci dit: « Je suis de Douai. » Qu'il le frappa alors et ajouta : « Tiens, voilà parce que tu es de Douai. » Sauf encore qu'il n'entendit pas les paroles relatives à ce qu'on dit de chauffer de l'eau pour bouillir ceux de Lille.

<sup>(1)</sup> Plante médicinale pour l'époque. On trouve dans un kalendier du 13° siècle : « En avril doit-» on sainier de le moienne value et mangier car nouvele et ventouser et faire puison de feneule ; (boisson de fenouit), »

(47)

Willaume de Wendin t. j. s'acorde a Huon d'Arras, sauf eou que il noi mie p.ler del yauve.

Gerars de Wasiers t. j. dit que il vit une route de cevauccurs et dont li uns feri un home de sen puing a toutes forches. Leques hom avoit anon Cherars le Portiers; et apries li feri uns que on apieloit de Lambres. Autrement il ne le set nonmer et demanderent cuvielles pour baingnier ciaus de Doay.

Cil merkerdi ahiersent cil de Lille Gerart le Portier p. le capron et demandoient cuvielles et feneule p. baingn. ciaus de Douai

Sarre le Doutee t. j. dit au tel que Gherars de Wasiers sauf cou que ile ne vit pas ferir.

Maroie des Cauee koc t. j. dit ke ele vitt issir un granment de cevauceurs ke on dissoit ki estoient de Lille et dissoient aucuns daus grosses parolles, ke seil tenoient ciaus de Doay, des milleurs et des plus gros, il leur feroient a soufrir et sauloient bien courciet et en eevaucant if feroient caus ke il encontroient de leur escorgie p.mi les visages et une giolle illabatirent et brisierent.

Mehaus Dauvin t. j. dit que ele vit que uns valles a ceval que on dissoit ki estoit Guillaume de Vendin, témoin juré, s'accorde à Hues d'Arras, sauf qu'il n'a pas entendu parler de l'eau.

Gerard de Waziers, témoin juré, dit qu'il vit une longue queue de cavaliers, dont l'un frappa un homme du poing de toutes ses forces, lequel homme se nommoit Gérard le Portier; et ensuite il en frappa un autre que l'on appeloit de Lambres; il ne le peut autrement nommer; et ils demandèrent des cuvelles pour baigner ceux de Douai.

Ce mercredi, coux de Lille tirèrent Gérard le Portier par le chaperon (4), et ils demandèrent des cuvelles et du fenouil pour baigner ceux de Douai.

Sarre le Douté, témoin juré, dit de même que Gérard de Waziers, sauf qu'il ne vit pas frapper celui de Lambres.

Marie, cuisinière des Sauces, témoin juré, dit qu'elle vit sortir beaucoup de cavaliers qu'on disoit être de Lille, et que quelques-uns d'eux prononçoient de grosses paroles; que s'ils tenoient de ceux de Douai, entre les meilleurs et les plus gros, ils auroient à souffrir. Ils sembloient fort en colère et frappoient de leurs fouets au visage ceux qu'ils rencontroient; et ils abattirent une cage et la brisèrent.

Mahaut Dauvin, témoin juré, dit qu'elle vit un valet à cheval, qu'on disoit être de

<sup>(1)</sup> Espèce de capuchon de drap , qu'hommes et semmes portèrent jusqu'au 15° siècle.

de Lille, feri d'une verghe Jehanet le neuveut le Gillon Dauvin sen baron, et apries ung autre sien vesin que on apielle Jehan Leroi, et plus elle ne set.

Gillote Dariole t. j. dit au tel que Sarre li Doutee.

Marghès de Piernes t. j. dit que ele vit en une grant route de cevauceurs paser a lan Neuville que on dissoit ki estoient de Lille, et vit que liuns de ciaus ahierst un valeton p. le capron et plus ele ne set.

Ce sont tiemoing oit sour le fait que on fits a Jehanet de Lambres.

Mehaus Bonte, t. j. dit que ele vit que uns garcon ki couroit apries ciaus de Lille feri d'un troncon de lance Jehan de Lambres sour les dois si ke anages il sen pasma.

Cel merkedi uns garcons de chiaus de Lille feri dun baston Jehannet de Lambres.

Maroie de Lambres t. j. dit que ele vit que uns home a ceval que on dissoit ki estoit de Lille feri dun troneon de verghe Jehanel de Lambres p.mi les bras et p.mi le visage et i parurent les traces I mois e plus et dissot: ales por des chuveilles por baingnier vos demisiaux de Doay.

Ce sont tiemoing oit sour le fait que on fist a Watier Langles.

Aelis li Rousse manans en le rue Sainet

Lille, frappant d'une verge Jeannet, le neveu de Gilles Dauvin, son mari, et ensuite un autre, son voisin, qu'on appelle Jean Leroy, et elle n'en sait pas plus.

Gillote Dariole, témoin juré, dépose ainsi que Sara le Douté,

Marguerite de Pernes, témoin juré, dit qu'elle vit une grande suite de geus à cheval passer à la Neuve-Ville, qu'on disoit de Lille. Elle vit l'un d'eux tirer par le chaperon un petit valet. Elle ne sait rien de plus.

Ce sont les témoins entendus sur le fait relatif d Jeannet de Lambres.

Mahaut Bonte, témoin juré, dit qu'elle vit un garçon qui couroit après ceux de Lille, frapper d'un tronçon de lance sur les doigts de Jean de Lambres, si violemment que celui-ci s'en trouva mal.

Ce mercredi un garçon de ceux de Li!le frappa d'un bâton Jeannet de Lambres.

Marie de Lambres, témoin juré, dit qu'elle a vu un homme à cheval, lequel étoit de Lille, frapper d'un tronçon de verge Jeannet de Lambres, au bras et au visage, et que les traces de ces coups en parurent un mois et plus; et disoit en le battant: « Allez chercher des cuvelles pour baigner vos damoisiaux de Douay. »

Ce sont les témoins entendus sur le fait relatif à Gauthier Langlois.

Alix la Rousse, demourant en la rue

( 19 )

Jakeme t. j. dit que ele vit que uns valles ki cevaucoit auveuc cevauceux que on dissoit ki estoient de Lille feri Watier li Engles de le peaume jouste loreille et uns autres li dist: Cest maufet — il dist que non estoit.

St-Jacques, témoin juré, dit qu'elle vit un valet à cheval qui chevauchoit avec les autres, et qu'on disoit être de Lille, frapper Gautier Langlois de la main juste à l'oreille, et qu'un autre lui dit: « C'est mal fait. » — Que l'agresseur répondit: « Non. »

Cel merkerdi feri uns home de Lille Watier Lengles. Ce mercredi un homme de Lille frappa Gautier Langlois.

Sandrine li abbesse t. j. dit que ele vit que uns grans route de cevauceurs que on dissoit ki estoient de Lille passeret a le Neuville et vit que uns de ces cevauceurs feri Watier Lengles de le paume longhe loreille. Alexandrine l'abbesse (1), témoin juré, dit qu'elle vit une grande suite d'hommes à cheval que l'on disoit être de Lille, passait à la Neuville, et quel'un des cavaliers frappa Gautier Langlois de la main le long de l'oreille.

Ce sont tiemoing oit sur le fet que on fist a le maison Jehan le Faukeur. Ce sont les témoins entendus sur ce que l'on fit à la maison de Jean Lefaucheur.

Robins Popineulle t. j. dit que vit le merkedi que li garcon ki suivirent les cevauceurs de ciaus de Lille abatirent le pain de l'estal Jehan le Faukeur le boulenghier. Robins Popinelle, témoin juré, dit que le mercredi il vit les garçons qui suivoient les gens à cheval de Lille, abattre le pain de l'étal de Jean Lefaucheur, le boulanger.

Cel mierkesdi cil de Lille vinrent alestal de le maison Jehan le Faukeur le fournier et abatirent sen pain ki estoit sour sen estal et le ruerent emy le cauchie. Le mercredi ceux de Lille vinrent à l'étal de Jean Lefaucheur, le boulanger, et abattirent le painqui étoit sur son étalage, et le jetèrent sur la rue.

Reniers Boistiaux de Lalaing t. j. dit kil vit le pain abatut jus de l'estal Jehan Faukeur mais il ne le vit mi abattre. Renier Boistiaux, de Lalaing, témoin juré, dit qu'il vit le pain tombé de l'étal, mais qu'il ne le vit point renverser.

<sup>(</sup>t) Cette qualification désignait ordinairement les femmes placées à la tête des maisons de prostitution , d'Abbatissa.

Jehan li Fauchiers t. j. dit que garcon ki suivoiet ciaus de Lille abatirent sen pain jus de sen estal. Jean Lefaucheur, témoin juré, dit que des garçons qui suivoient ceux de Lille renversèrent son pain au bas de son étal.

Ce sont tiemoing oit sour le fet que on fist sour le fet ki fu fais sour Jakeme Libiert le marchier. Ce sont les témoins entendus sur ce qui fut fait à Jacques Libert, le boucher.

De cis miesmes Jakemes t. j. dit que il vint a Waurin pour akater et trouva les macheliers de Lille et les salua. Et il ne le vorent mie respondre. Puis dissent que mlt estoit hardis ki la estoit venus et la vinrent entour lui bien XX, est faysant saulant de lui mal faire et tiemoingne cis tiemoins p. sensierement tout ensi que ses escris polle.

Du fait, ce même Jacques, têmoin jurê, dit qu'il alla à Wavrin (1) pour acheter et qu'il y trouva les bouchers de Lille et les salua, qu'ils ne voulurent pas répondre à son salut; ils dirent: « Qu'il était bien hardi d'être là venu. » Vinrent autour de lui au moins vingt, ayant l'air de voulor lui faire mal. Il assure ces faits par serment, tout ainsi ses paroles que ses escrits (2).

Jehans Waflare le macecliers t. j. cusuit Jakemes Libiert tout ensi que leur escrit parolle et dist que pour ce fet il noscrent aler sol hors et sour cou il sasau-lerent bien lxxx et alerent a Orcies au markiet et ni trouverent un lui de Lille.

Jean Waffare, le boucher, témon juré, s'accorde tant par écrit que par parole à Jacques Libert, et ajoute : qu'à cause de cela ils n'osèrent plus aller dehors seuls; et que, sur ce, ils s'assemblèrent bien quatre-vingts et furent à Ortehies au marché, on ils ne trouvèrent aucun de Lille.

Ce sont encor tiemoing sour le plainte Jakemes Liebert le macchier de Doay oit le samedi apries le jour Saint Pol. Ce sont encore des témoins entendus sur la plainte de Jacques Libert, le boucher de Douay, le samedi après le jour de Saint-Paul.

Jakemes Ligous boulanghiers, de Waurin t. j. dit que il vit que Sandrat Demouillier et autre, macelier de Doay en Jacques Legoux, boulanger de Wavrin, témoin juré, dit qu'il vit Sandras Demoulier et autres bouchers de Douay, en tout

<sup>(1)</sup> Wavrin, commone de l'arrondissement de Lille, avait un marché considérable de bestiaux. Cétait une des quatre baronnies des hauts-justiciers de la châtellenie; la seigneurie a depuis appartenu au comte d'Egmont.

<sup>(2)</sup> Il est probable qu'il y avait eu plainte par écrit, avant l'enquête.

tout un V cunc que il ne set nommer estoient venut au markiet a Waurin et ensignie; il estoient a Waurin au markiet, nacelier de Lille jusques a XII, or la tenour dont il ne set nul nomer, lesm avironierent et fesant lait saulaut, de coi il de Douay eurent peurs. Et puis si dits ke puis celui jour li maccelier de Douay targierent de venir a Waurin, et si dist ke ces coses avivnrent au wardevant aoust, mais il ne set mi en queil tans.

Bienars li macecliers de Seclin, t j, dit ke en taus dou descort de Lille et de Douai. uns hom de Douai ki avoit non Jakemes li Libiers et uns autre macecliers ki avoit a non Johanes estoient venut au markiet a Waurin, et on dissoit que li maceclier de Lille leur feroient vilenie pour le contens ki estoient entre les viles et p. le consel de cestui teimon et dautre boine gent eil de Douai sen p.tirent sans aus faire nul vilenie.

Le venridi devant l'Assencion, Jakemes li Libiers li macceliers vint a Waurin pour akater biestes et trouva les macceliers de Lille et les salua. Il ne le volrent li eus respondre. Cuis disent ke m.lt estoit .hardis , ki la estoit veunt , et lavironnerent bienil vint, en faisant saulant de luy courre sus. Et la hierst li uns p. se houce. ki disoit kil estoit p.ens Jehan Platemuse et disoit ke sil qui doit kil fust parens a celui ki avoit fait vilenie a Jehan sen cousin a Douai , kil l'elfonderoit de son coutiel et

cinq, qu'il ne sauroit nommer; qu'ils étoient venus au marché à Wavrin en compagnie. A ce marché de Wavrinétoient bouchers de Lille jusques à douze à l'entour de ceux de Douay et il ne sauroit les nommer. Ceux de Lille les environnèrent et fesant des vilains semblants; de ce, ceux de Douay eurent peur. Et depuis lors les bouchers de Douay ne se pressèrent plus de venir à Wavrin, et il dit que ces faits arrivèrent avant août, mais il ne soit pas en quel temps.

Bernard, le boucher de Seclin, témoin juré, dit qu'au temps du discort entre Lille et Douai, un homme de Douai qui avoit nom Jacques le Libert, et un autre boucher qui avait nom Jean étoient venus au marché à Wavrin, et on disoit que les bouchers de Lille leur feroient vilenie, à cause du discort qui regnoit entre les deux villes; et que sur le conseil de ce témoin et d'autres notables, ceux de Douai partirent sans qu'il leur eut été fait une vilenie.

Le vendredi devant l'Ascension, Jacques le Libert, boucher, vint à Wavrin pour acheter des bêtes et il trouva les bouchers de Lille et les salua. Ceux-ci ne voulurent pas lui répondre, et dirent qu'il étoit bien hardi d'être là venu. Ils l'entourèrent bien vingt, faisant semblant de lui courir sus, et l'un deux le tira par sa housse (t), disant qu'il étoit parent de Jean Platemuse et que s'ils étoient sûrs qu'il en fut ainsi, attendu que l'on avoit fait vilenie à Jean son cousin à Douai,

<sup>(1)</sup> Espèce de blouse qui couvraient les autres vêtements.

au tel feroit il plus volontiers dou plus vaillant homme de Doay fust eschevins et austres. Et un aultre dist kil ne faloit waires kil ne le feroit si en tieste kil fesistle cerviele espandre. Et li disoient tout tant de duirs et p.oles et faisoient si perilleus sanlans a celuy Jakemon et a Jehan Wafflart de courre sus et deaus laidengier ke cestoit m.uelle. Si ke Jakemes Denis et ses freres Willaumes de Crois et Biertous de le Bassee macecliers de Lille vinrent a Jakemon le Libiert et Jehan Wafflart et leur prijerent que il virent le peril kil sen alassent et ke sil demoroient ke il comproient leur cas et lor convient widies le vil pour le peril de lor cors.

en feroit ainsi plus volontiers du plus vaillant homme de Douay, fut-il échevin ou autre. Et un autre dit : que l'on verroit s'il ne le feroit de vrai, si de sa tête en feraitépandre sacervelle. Et ils disoient à ce Jacques et à Jean Wafflart tant de paroles singulières et faisoient tant de semblants menaçants de leur courir sus et de les insulter que c'étoit merveille. Tant enfin que Jacques Denis, son frère Guillaume de Croix, et Berthoud de la Bassée, bouchers de Lille, s'approchèrent de Jacques le Libert et de Jean Wafflart et les prièrent d'apprécier le péril, de s'en aller, et que s'ils demeuroient, ils compromettoient leurs positions et qu'il convenoit qu'ils quittassent la ville, où leurs corps étoient en péril.

qu'il l'éventreroit de son couteau, et qu'il

### Ce sont tiemoing oit dou fet ki fu fais sour Jehan Delefosse.

Jehans Delefosse teimoins jures dit que le jour delle assension si conme il revenoit de Lille ou kemi de Douay et aportoi Cl. que li baillies de Lille li avoit fait delivre pour paver a Jehan Lalaing de le dete de Rume au eommandem.nt mo senigneur. Jakemes li Monniers et autre doi avoec li que il ne connoist mit et III garcon auveukes lui vinrent a cestui teimoing et li demanderent : Dout jestes vous - et il dist - Je maine a Douay - i fustes vous nes - et il dist naie, je suis nes a le Forest-et il crierent Tue Tue. Et illeur cria: « Pour Diu biau singneur mierchit ne no-» ciesmie, je suis ano singneur le conte et » veschi ses lettres et ee sont ci si denier Ce sont les témoins entendus sur le fait relatif à Jean Delefosse.

Jean Delefosse, témoin juré, dit que le jour de l'Ascension, comme il revenoit de Lille par le chemin de Douay et apportoit cent livres, que le bailli de Lille lui avoit délivrées pour payer à Jean de Lalaing d'un emprunt fait pour Rome, au commandement de Monseigneur, Jacques Lemonnier et deux autres qui l'accompagnoient et qu'il ne connoît pas et trois garçons avec lui vinrent à lui, demandant : « D'ou êtes-vous? » Et il dit : « Je demeure à Douay. - Y êtes-vous né ? Et il dit non, je suis né au Forest. » Ils crièrent : Tue ! Tue ! Et lui eria : « Pour » Dieu, beaux seigneurs, merci, ne me

- » faites pas de mal ; j'appartiens à mon-
- » ke je porte et pour Diu remenesme a » seigneur le comte, et voiei ses lettres et

" Lille se nous ne me crees et se vous ne

- » trouves ke ce ne soit voirs, copesme le
- » tieste. » Et il respondirent : « Pour cou
- y se vos estes au conte ne demara mie
- » ke vous ni mores, car nous avons main-
- » tes fies batut les siergans du conte à
- » Lille. » Et il sans plus ariester le navrerent VI plaies ou le tieste et uns ou

vrerent VI plaies ou le tieste et uns ou brat et llabatirent de sen keval; et Jakemars crioit: « Tuele, Tuele! » Il mont mort pense et se li tolirent sespée et uns karetons li raporta.

Jehans Delefosse au comandement le conte ala a Lille et en son revenir, Jakemes li Monyere et ses valles et aultres de Lille, li coururent sus et le navrerent en plusicurs lius, p. fuis ce kil sauvient kil estoit en le besoingne le conte et kil en avoit letres pendans et disent cil de Lille. « Ke

- » nos encaut se vous estes au conte, les » siergans le conte mismes avons plu-» sieurs fies batu a Lille. Et misent ce
- » Jehan en peril de mort. »

- » voici ses deniers que je porte ; et pour » Dieu reconduisez-moi à Lille , si vous
- » ne me croyez pas, et si vous trouvez
- » que ce que je vous dis n'est pas vrai,
- » coupez-moi la tête. » Ils répondirent :
- « Parce que vous êtes au comte, cela n'em-
- » pêchera pas que vous ne mourriez ; car
- » pechera pas que vous ne mourriez; car
   « nous avons maintes fois battu les ser-
- » gents du comte à Lille. » Et sans plus de délai , ils le blessèrent de six plaies à

de délai, ils le blessèrent de six plaies à la tête, d'une au bras et le jetérent à bas de son cheval. Et Jacquemars crioit: Tuele, Tue-le! M'ayant cru mort, ils me prirent mon épée; mais un charretier me la rapporta.

Jean Delefosse, sur le commandement du comte, alla à Lille; à son retour il fut rencontré par Jacques Lemonnier, qui lui courut sus avec ses valets et autres gens de Lille: ils le blessèrent en plusieurs endroits, parce qu'ils savoient qu'il étoit en mission pour le comte et qu'il étoit porteur de ses lettres pendantes (t); et ils dirent: « Que nous fait si vous êtes au » comte, nous avons battu plusieurs fois » les sergents de ce comte même. » Et ils mirent ce Jean en péril de mort.

## Cest li letre que li Jehan l'auditeur vit saellée.

Nous Guis cuens de Flandre et marcis de Namur, faisons sauvir a tous que nous avons mis et metont en no liu Jeh. Delefosse monstreur de ces lettres p. prendre p. warder et p. recevoir p. nous et en no C'est la lettre que Jean l'auditeur vit scellée (2).

Nous Gui, comte de Flandre et marquis de Namur, faisons savoir à tous que nous avons mis ou mettons à notre lieu Jean Delefosse, porteur de ces lettres, pour prendre, pour garder et pour recevoir pour

<sup>(1)</sup> Lettres pendantes, c'est-à-dire lettres scellées, parce que le scel y était suspendu.

<sup>(2)</sup> L'auditeur était un officier chargé d'entendre les témoins ; il est donc probable qu'il est ici question de Jean de Meniu.

non tous les biens ki ore sont et ki eskier p.vent en le tiere mo seing' Watier d'Anciong kil tient de nous p. metreetp. quiestir en laquit de le dete que me dame de Hapoulin dott a Jeh. Lalain bourgois de Douay dusq's, adont que li dis Jeh. Lialins se tenra a sol et apaies de le dite dete que li dame devant nomee li doit p. boin conte et loial fait p. devant nous u p. devant dit Jehan Delefosse et p. cou que cou soit ferme cose et staule nous en avons ces presentes letres saellées de nre sing lesquelz furent dones a Douai lan de l'Incarnation N. S. M CC L. XXX et II le diemince aps le St. Pierre et St. Pol.

nous et en notre nom, tous les biens qui sont maintenant ou qui peuvent écheoir. en la terre que tient de nous monseigneur Gautier d'Antoing (1), pour mettre et pour convertir en l'acquit de la dette que Madame de Houplin doit à Jean Lalaing, bourgeois de Douai , tant que ledit Jean sera payé jusqu'au dernier sol de cette dette, de la dame ci-devant nommée, par bon et loyal compte fait devant nous, ou ledit Jean Delefosse. Et pour que ce soit chose ferme et stable nous avons scellé ces présentes lettres de notre scel, lesquelles furent données à Donai en l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur, mil deux cent quatre-vingt et deux, le dimanche après le jour St-Pierre et St-Paul (2).

### Ce sont tiemoing oit sour le fait Jakemon Leblond.

Reniers as roielles manans a la Neuville t. j. dit que le semedi apries le fieste ics tiemoins ala vir a Lille sentain ki est mere le feme Jehan Fournage et ensi comme il senvient au mingnier, li feme Jehan il demanda seil apristenoit point à Jakemes Leblont ne a Waubiert le Kieuvre. et il dist que oil, et done dist Jehan Fournage que le jour devans il sestoit enbatus en tel lieu que se on iust trouvet Jakemes Lebont que on lieust fait vilenie et cis

## Ce sont les témoins entendus sur le fait de Jacques Leblond.

Regnier à le Ruelle, demeurant à la Neuve-Ville, témoin juré, dit que le samedi après la fête, il alla à Lille voir sa tante, qui est la mère de la femme Jean Fournage; et comme ils étoient à manger, la femme de Jean lui demanda s'il n'appartenoit pas à Jacques Leblond, ou à Robert Lecœuvre (3); il répondit que oui. Alors Jean Fournage ajouta que le jour précédent on s'étoit battu en tel lieu, et que si on y eut trouvé Jacques Leblond, on lui

<sup>(1)</sup> Il y avait alliance entre le comte Gui et la maison d'Antoing .

<sup>(2)</sup> La ville de Dousi tenait alors des tables de change. On y venait des villes environnantes lorsqu'on avait des capitaux à emprunter, et its s'y trouvaient eu grande somme. On peut voir par les documents du XII<sup>e</sup> et du XIII<sup>e</sup> siecles, qui se trouvent anx archives de la ville de Douai, que presl'que tous les souverains ou grands seigneurs de la Flandre, à cette époque, étaient ou avaient été
es débiteurs des bourgeois ou changeurs de Douai.

<sup>[5]</sup> Robert Lecœuvre, alors changeur, fut plus tard receveur de la ville de Douai.

( 25 )

Leblont frere Jakemo Leblont.

tiemoing le fist savoir seignieur Robiere eut fait vilenie; et ce témoin fit savoir cela à seigneur Robert Lebloud, frère de Jacques Leblond.

Le venredi apries le jour de may Jakemes Liblont aloit a Male al signeur de Dampierre et passa p.mi Lille et quant eil de Lille le seurent il le quisent a sen ostel por lui laidengier.

Le vendredi après le jour de mai, Jacques Leblond alloit à Male (1) vers le seigneur de Dampierre : il passa dans Lille, et aussitôt que ceux de Lille le surent, ils le surveillérent à son hôtel pour l'offenser.

Ce sont tiemoing oit sour le fet ki fu fais sour Jakemon Bonte.

Ce sont les témoins entendus sur ce qui fut fait à Jacques Bonte.

Cis meisme Jakemes Bonte t. j. dist que le jour de l'Assension en tour miedi , doi dont il a oit dire que li uns estoit Jakemes Limonniers à keval et li autre apiet encontrerent cestui teimoi de la le Pont a Marke et Mehaut se seroeur revenans de pelerinage de Lille et demanderent à cestuy tiemoing m.lt hastivement dout ieste et il répondit de Douay. Et tautost il erierent a le mort a le mort et li tolirent ses pée et le ferirent deus cos de lespee ou brat, sans naures et le froissierent de bastons et batirent. Et cuis a ceval cevauea deus fois parmi se seroeur et ensi les kacierent jusques ees premieres maisons dou Pont de Marke et dissoient eest en le viouse de de ciaus de Douay et li rendirent sespee.

Ce même Jacques Bonte, témoin juré. dit que le jour de l'Ascension, vers midi, deux individus, dont il a oui dire que l'un d'eux à cheval étoit Jacques Lemonnier, et l'autre à pied, reneontrèrent ce témoin, au-delà du Pont-à-Marque, et Mahaud, sa sœur, revenant de pélérinage de Lille. Ils demandèrent vivement à ce témoin d'où il étoit. Il répondit de Douai. Aussitôt ils crièrent: A mort! à mort! et lui enlevèrent son épée et le frappèrent de deux coups de cette épée au bras sans blessure et le froissèrent de bâtons et le battirent. Celui à cheval s'élança deux fois après sa sœur et ils les chassèrent ainsi jusqu'aux premières maisons du Pont-à-Marcq, et ils disoient : « C'est au mépris de ceux de Douay. » Et ils lui rendirent son épée.

<sup>(1)</sup> Le château de Male ou plutôt de Maele était situé dans le voisinage de Bruges. Le comte Guy y a fait résidence, ainsi que Louis de Nevers. C'est dans ce château que naquit Louis II, fils de Guy, 24° comte de Flandre, surnommé de Male à cause de cela. Par jettres datées de Tolède le 10 juin 1560, données par Philippe II , Male-lez-Bruges fut érigé en baronnie, en faveur de Jean Lopez de Gallo, conseiller-facteur-mayeur aux Pays-Bas (consul-général),

Le jour de lassension Jakemes Bonte revenoit de Lille et en sen revenir Jakemes Lemoniers et ses valles li coururent sus et le batirent et laidengierent vilainement et li tolirent sespee.

Mehaus Bonte t. j. dit au tel que ses frere.

Ce sont li tiemoing oit sur le fet qui fu fais sur Daniel le clerc le baillie de Douay.

Jehans valles Daniel devant dit t. i. dist que le diemence apries les contes des baillies, il sen venoit de Lille a Ypres et descendu a le maison Jehan Smebiecke, Et Daniaus monta en une loge deriere et cis garcons demora en mi le maison. Et la vint Pieros Tuclaine et li demanda a chui il estoit et il dist que il estoit valles le elere le baillie de Douai : et il dist tenies il est clerc Simon Malet: ahierst le malete et saka hors sen surcos et le gieta envois et puis priest lespec et le traist et gieta le fouriel envois. Et sur con cis Pieres Tuelaine sen ala hors de la maison et entrues Jehan de Smebiecke viont à Daniel et le pria que il sen alast a le maison Monseingneur Jehan Makiel, car, seil demoroit la il avoit peurs que on li fesist vilenie; et Daniaus sen ala a le maison Monseingneur Jehan Makiel. Et dont reviont la Pieres Tuelaine et amena Le jour de l'Ascension, Jacques Bonte revenoit de Lille. Pendant sa route Jacques Lemonnier et son valet lui coururent sus, le battirent, l'offensèrent vilainement et lui enlevèrent son épée.

Mahaud Bonte, témoin juré, dépose comme son frère.

Ce sont les témoins entendus sur la violence qui fut exercée sur Daniel le clerc du bailli de Douai.

Jean, valet de Daniel, dont il est parlé, témoin juré, dit que le dimanche après que les baillis curent rendu leurs comptes, il s'en venait d'Ypres à Lille. Descendu à la maison de Jehan de Smebicke. Daniel monta dans une loge derrière, le garcon demeura dans la maison, et là vint Pierre Tuelaine qui lui demanda à qui il étoit. Le témoin lui répondit qu'il étoit le valet du clerc du bailli de Douai. Ce Pierre dit : « Tiens , il est clerc Simon Malet » (1), et il lui ôta, sa malette (2), tira son surcot (3) de dessus lui et le jeta devant; ensuite prit son épéc, la tira et jeta le fourreau dehors ; et sur ce, ce Pierre Tuelaine s'en alla hors de la maison. Alors, de Smebiecke fut à Daniel et le pria de s'en aller à la maison de Monseigneur Jean Makiel, car s'il restoit où il étoit, il craignoit qu'on ne lui fit vilenie, et Daniel s'en alla à la maison de Monseigneur

<sup>(1)</sup> Simon Maler était un riche bourgeois de Douai, lequel avait prété, le 1<sup>st</sup> mai 1272, sons la garauite du comte Guy, à l'abbé d'Auchin, 19,000 livres (Chartes de la Flandre orientale, p. 54.) (2) On nommait malette une sorte de gibecière que l'ou portait en voyage. Nos bergers ont encore leurs malettes.

<sup>(5)</sup> Les hommes comme les femmes avaient le surcoi. C'était un vêtement qui se mettait audessus des cottes et des autres vêtements. Du surcot nous avons fait le surtout.

Jehan Platemuse cuisissent Daniel tout partout et gieteres toutes les coses Daniel aval et fisent molt de vilenies. Et convient ke le baillie convoiast Daniel hors de le ville de Lille pour cou que on ne le fist vilenie. Et dissoit Platemuse et Pieres Tuelaine que ils cussent plus kier atenir Simon Malet, car illi coperoient le tieste, Encore en son oit Jehan de Smebiecke et si doi fil ki sont escrits en autre liu.

Jean Makiel. Pierre Tuelaine revint chez de Smebiecke amenant avec lui Jean Platemuse. Ils cherchèrent Daniel partout, jetèrent dehors tout ce qui lui appartenoit et firent beaucoup de vilenies ; et il fallut que le bailli escortat Daniel hors de la porte de Lille, parce qu'on lui eut fait des vilenies. Pierre Tuelaine et Platemuse disoient qu'ils eussent préféré tenir Simon Malet parce qu'ils lui couperoient la tête. Encore sont entendus Jean de Smebiecke et ses deux fils, dont les dépositions sont écrites ailleurs.

# Be le desfense Monseingueur De la defense de Monseigneur que unt ne sen menst.

qu'anenn ne s'agitat.

Jehan des Eupenes, baillie de Douai, t. 1. dit par sensierement que par le commandement que il eut de Monseigneur, il desfendi par toutes les rues de Douay, par cri et araut que nuls ne fust si hardis, sour pierdre cors et avoir, que nuls ne se meust enviers ciaus de Lille; et ceste desfense fist le vendredi devant le Pentecouste, car li commandement li viont si tart que il ne le peut mie faire le joidi. Et se dist que devant le desfense que il baillie monstra son commandement que il avoit de Monseingneur, as eskevins et il repondirent que ausi en avoient il une lettre de Monseingnenr et que il feroient bien cou que il deuroient et il fesist bien de le sien cou que il deust.

Jean des Enpènes (1), bailli de Douai, témoin juré, dit, par serment, que, sur le commandement qu'il reçut de Monseigneur, il défendit dans toutes les rues de Douai, par cri et baro, que nul ne fut assez hardi, sous peine de la perte de ses corps et biens, de se mouvoir contre ceux de Lille; et cette défense fut faite le vendredi avant la Pentecôte, parce que le commandement lui vint si tard, qu'il ne put le faire le jeudi. Et il ajouta qu'avant de faire la défense, il montra aux échevins l'ordre qu'il avait reçu de la faire, et que ceux-ci lui dirent qu'eux aussi avoient reçu la lettre de Monseigneur, qu'ils feroient bien ce qu'ils devroient et que de son côté il fit bien fait ce qu'il devoit.

<sup>(1)</sup> Ce bailli est ailleurs nommé Jean de Lenpernesse (V. titres de Douai.)

Guis, cuens de Fland, et March, de Nam, à ses foiables eschievins de Douay salut et amour! Nous avons entendu ke descors es meus entre nos gens de Douay et nos gens de Lille pour lo quoison de ces joustes ki lautre jour furêt a Douay et autres pour laquel cose nons vous demandons ke vous ne mouvies juskes a donc ke nous soions revenut ou pais. Et le faites a savoir a nos gens dou comm. par constablies et sil v avoit nul ki sour ce sen meust, sachiez nous nous en prendrions et a lui et au sien. Car quant Diex nous ara ramenut au pais et ke nous en aurons entendu la vérité nous ferons amender ceaus ki aus le devront et en tel manière nous le faisons savoir à nos gens de Lille ke li commandement soit fait joesdi dedens midi et ensi nous volons ke vous le fachies. Done a Namur le lundi apries le ascention,

Robiers elers de la ville de Douai t. j. dit que le venredi devant le pentecouste il ala d'une part au commandement des eskevins et Oliviers li clers d'autre part, a tous les connestables de le ville de Douay et leur commanda, de par les eskevins que il commandaissent par toutes les connétablies que nul ne fut si hardis, sous cors et sous avoir, que ses meust en contre ciaus de Lile, car li eskevin en auoient eut ge mandement de par monacingneur le conte et par ses lettres et si dit que ensi le fisent li connestable et que

Guy, comte de Flandre et marquis de Namur (1), à ses féaux échevins de Douai, salut et amour! Nous avons entendu que discors s'est élevé entre nos gens de Douai et nos gens de Lille, à l'occasion de ces joutes qui, l'autre jour, eurent lieu à Douai et pour autres causes. En conséquenee, nous vous mandons que vous ne bongicz jusqu'à ce que nous ne fussions revenu au pays, et faites le bien savoir aux gens du peuple par les connétables (2), et s'il arrivoit qu'aucun contrevint à nos ordres, sachez que nous nous en prendrions à lui et à son bien. Car lorsque Dieu nous aura ramené au pays et que nous aurons entendu la vérité, nous ferous ameuder ceux qui devront le faire, et ainsi que nous le faisons savoir à nos gens de Lille; que le commandement soit fait jeudi avant midi, et nous voulons que vous le fassiez. Donné à Namur, le lundi après l'Ascension.

Robert, clerc de la ville de Douai, témoin juré, dit que le vendredi avant la Pentecôte, il alla d'un côté sur l'ordre des échevins, et Olivier le elerc d'un autre côté à tous les connétables de la ville de Douai, et leur ordonna, de par les échevins, qu'ils recommandassent par toutes leurs connétablies que nul ne fut assez hardi, sous peine de perdre corps et biens, de se porter à des violences envers ceux de Lille; car les échevins en avoient en grande défense, de par monseigneur le comte et par ses lettres;

<sup>(1)</sup> Guy était alors dans le marquisat de Namur.

<sup>(2)</sup> Les connétables, dans ce sens, étaient des chefs de compagnie, de corporation ou de confrérie, comme il y en a eucore dans nos sociétés d'archers.

li miesme i fut présens la or pluiseur des conuestables le faisoient. que les connétables firent ainsi qu'il était ordonné et qu'il fut présent, plusieurs fois, lorsque cette recommandation fut faite.

Oliviers li clercs t. j. dit et sacorde a Robiert leclerc devant dit. Olivier le clerc, témoin juré, dit et s'accorde entièrement avec Robert le clerc.

Cest doufet Vincant Clinkart kieut le pung copet. C'est du fait de Vincent Clincart qui eut le poing coupé.

Cis miesmes Vincant t. j. et requis dist que le lundi en pentecouste cis issoit au matin de Saint Omer, pour venir viers Douay. Et vinrent sous lui il neuf a ceval que cis tiemoins ne connoist mie ne ne connistroit mie si illes revit, et li dissent: Ca vo espee! et il nen auoit nule et sakierent leur espee et ferirent sour lui et il se muçoit entre les keuaux et illi coperent le pung et une grant partie dou brac jusques au keuste. Et ensi comme il estoient pour le patir et illeur disoit : biaux seingneurs pour diu miercit je suis ou respit dou conte. Et li doi descindirent et disent voire que vous parles du conte vous ares les gambes copees et le navrerent vilainement et périlleusement es gambes dont il a soufiert grat haskieres et bien par sa folure.

Ce même Vincent, témoin juré et requis. dit que le lundi de la Pentecôte, il sortoit le matin de Saint-Omer, pour venir vers Donai, lorsqu'il vit neuf hommes accourir sur lui à cheval qu'il ne reconnut point, et qu'il ne reconnaîtroit pas s'il les voyoit. - Ca votre épée, -et il n'en avoit pas. Ils tirèrent la leur et frappèrent sur lui. Il se cachoit entre les chevaux et ils lui coupérent le poing, et une grande partie du bras jusqu'au coude. Comme ils étoient à le faire patir, il leur disoit : « Biaux sei-» gneurs, pour Dieu merci, je suis au » service du comte. » Et deux descendirent et dirent : « Puisque vous parlez du » comte, vous aurez les jambes coupées.» Et ils le blessèrent profondément aux jambes, dont il a éprouvé de grandes douleurs et bien perdu à cause de cette blessure.

## Lettres des Commissaires des Princes.

Nous Jehans sire de Dampierre et de saint Disier et jou Baudouin fius au conte Nous Jean, sire de Dampierre et de Saint-Dizier, et moi Baudouin, fils du de Flandre a leur boins amis les eschievins et le consel de le ville de Douai salus: nous vous faisons a sauoir ke nous auons parlet a ceus de Lile et ne se voilent mie assentir au respit ne a le souffranche en le maniere ke nous leur auons requis, pour lequel cose nous vous mandons ke vous soies sous vo warde: et si vous mandons et comandons ke vous tenes bien le comandement ke notre chiers sires li conte de Flandre nous a fait.

Done a Lile le joesdi prochain deuant le vigile de le saint Jehan. comte de Flandre (4), à leurs bons amis les échevins et le conseil de la ville de Douai, salut: nous vous faisons savoir que nous avons parlé à ceux de Lille et qu'ils ne veulent point consentir au délai preserit ni à rester en souffrance en la manière que nous avions ordonné. A ces causes, nous vous mandons que vous vous teniez sur vos gardes. Nous vous mandons aussi que vous observiez bien le commandement que vous a fait notre cher sire le comte de Flandre.

Donné à Lille, le jeudi prochain devant les vigiles de St.-Jean.

#### Lettre des Echevins de Saint-Omer à ceux de Doual.

A homes honeraules et sages liers chiers amis as eskienvins de Douai : majeur et eschievins de Saint Omer salus: et amours: Nous veismes le teneur de de vos lettres ke vous nous envoiastes pour sauoir ki furent pourtrait dou fait vinchant clineart. Dont nous yous faisons a savoir ke Jehans de waringhem fu banis dou puing et Jakemes li neueus uns couretiers, pour chou qu'il lespia enfit bani ausi a tousiours sour le hart. Et Ernoul Magret, Alart Vertet, Thomas Gommer, Thomas Tuclaine et Jehan Platemuse cascuns de ces o fu pourtrait de lxll. Dont Thomas Tuelaine et Jehan Platemuse furent bani et li autre troi ne furent nient banj, kar il furent en present et alerent

Aux hommes honorables et sages, leurs amis les échevins de Douai, mayeur et échevins de Saint-Omer, salut et amour! Nous avons vu la teneur des lettres que vous nous envoyates pour savoir ce qui avait été instruit sur le fait de Vincent Clincart. Nous your faisons done savoir que Jean de Warenghien fut banni pour avoir coupé le poing: que Jacques le Neuveu, le Courtier, pour avoir épié Vincent Clincart, a été banni à toniours sous peine d'être pendu s'il revenoit; que Arnoul Magret, Allart Vertet, Thomas Gommer, Thomas Tuelaine et Jean Platemuse furent chaeun condamnés à soixante livres; qu'encore Thomas Tuelaine et Jean Platemuse furent bannis et que les autres

<sup>(1)</sup> Jean de Dampierre fut prévôt de Saint-Donatien de Bruges, ensuite évêque de Metz et de Liège; — Bauduin-le-Pieux est mort jeune : tous deux étaient fits de Guy et de sa première femme Mathilde de Béthune.

pries en le mierchi du Baillie. Et se vous volez autre cose ke nous pussions faire si le nous mandes et diu vous gard.

Il auint ke li fius dun bourgois de Douay ki a non Vincant Clinkart ki sa seurait il comandement et es desfenses ki estoient faites de p le conte, si come deuant est die, ala a St.-Omer en se markandise et quant il eut fait se besogne et il qui doct seurement reuenir, Jehans de Warenghem, Jakemes li vies, Ernous Magret, Alars Vretes, Thomas Gomers, Thomas Tuelaine, Jehans Platemuse li coururent sus dehors St -Omer, les espees traites et le nauvrèrent en plusieurs lius et li coperent le puing et dou brat une p. tie grant. Et quant il feroient sorly il disoient ke ce pesoit iaus ke ce nestoit li plus grant sires de Douay. Cest de Vincant Clinkart.

Messiaus li trouperes t. j. dit que le lundi en pentecouste au matin il uit ou kemin de hors de St.-Omer, que il VI vil siet avoient mis a mierchit un home et feroient sour lui; et le naurerent mais il ne set, que il furent. Mais un peu apries il remont ariere à St.-Omer, et oi dire trois ne le furent pas, car ils s'étoient rendus à justice et allèrent demander merci au bailli. Et si vous voulez autre chose que nous puissions faire, mandezle-nous. Dieu vous garde!

Il arriva que le fils d'un bourgeois de Douai, qui se nomme Vincent Clincart. se croyant assuré par l'ordre donné par le comte et sa défense faite, ainsi qu'il est ci-devant dit, se transporta à St.-Omer pour son commerce. Lorsqu'il eut terminé sa besogne, il crut pouvoir revenir en sûreté; mais Jean de Warenghien (1), Jacques le Vieux, Arnould Magret, Allart Vretes, Thomas Gommer, Thomas Tuelaine, Jean Platemuse coururent sur lui hors de St.-Omer les épées tirées, le blessèrent en plusieurs endroits, et lui coupérent le poing et une grande partie du bras, et lorsqu'ils frappoient sur lui, ils disoient qu'ils étoient fâchés qu'il ne fut le plus grand sire de Douay. Ce, est de Vincent Clineart.

Maisiaus le berger, témoin juré, dit que le lundi de la Pentecôte, le matin, il vit au chemin en dehors de St.-Omer, que six ou sept individus avoient mis à merci un homme, qu'ils frappoient sur lui, qu'ils le blessèrent; mais il ne sait qui ils étoient. Peu après ils retournèrent en

<sup>(1)</sup> Jean de Warenghien était d'une famille noble de Flandre qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le chef de la famille est aujourd'hui M. le baron de Warenghien (Louis-Philippe), chevalier de Sul-Louis et de la Légion-d'Honneur, ancien sous-intendant militaire et maire de Douai. Un Jean de Warenghien, seigneur de Fontaines, était roi de l'Epinette en 1534. Les Vretes étaient de noble extraction; plusieurs d'entre eux furentrois de l'Epinette à Lille dans le 14\* siècle; il en est de même des Gommer. Un Thieulaine fut aussir roi de celle conférérie en 1457.

que cuis ki naures estois que conestoit Vincans Clinkart, mais il ne set mie ki ce furent, fors tant que on dissoit, que il estoient de Lille ki lauvient fait; encore on oit sur ce fait Jakemon le neveut frère Gillion le neuveut, Jehan de Warenghien, Jehan Platemuse, Alart Wetes, Pieron Tuelaine, Jehan Joie de le ruielle, Thomas Gommer, Gillion sen vallet de le DBT. arrière, à St.-Omer, et il entendit dire que le blessé étoit Vincent Clineart et il ne le sait. Cependant, on disoit qu'ils toient de Lille ceux qui l'avoient fait. On a encore entendu sur ce fait Jacques le Neveu (4), frère Gilles le Neveu, Jean de Warenghien, Jean Platemuse, Allart Wertet, Pierre Tuelaine, Jean Joie de la Ruielle, Thomas Gommer et Gilles, son valet, d'une part.

Cil de Douay disist que aprees cou que cil de Lille auoient refuse aicommander et a tenir le respit que li cuens leur auoit commandet et que cil de Lille ne voloient obeir a le requeste, que le sires de Dampierre et mesires Bauduin de Flandre leur auoient fait, de par monseingneur le conte, il enpetiere ces gens le roi, par maistre Jehan Magres, unes lestres teles dont cis ecris parolles:

ceux de Lille eurent refusé d'obéir au commandement et de respecter le délai que le comte leur avoit ordonné, de plus d'obéir à la requête que le sire de Dampierre et messire Bauduin de Flandre leur avoient adressée de par monseigneur le comte, ils obtinrent des gens du roi, par maître Jean Magret, une lettre dont voici les termes:

Ceux de Douay disent qu'après ce que

Thomas miseratione divina ecclie. dolen. minist. humilis et Mattheus cadem miseratione ecclie. sci. Dyon. in francia abbas humilis.... Ballo Senonen salut. Ex parte domini regis mand. quat. apud primum personalit. accidentes, inhibeatis mercatoribus de Duaco et de Insula, ex parte domini regis ne, sub pena corporum et advositorium suorum alt. alti, perse, uel per amicos suos, eundo ad muodinas rede undo aut moram faciendo forefaciant uel Thomas, par la miséricorde divine, humble ministre de l'église de Dôle, et Mathieu, par la même miséricorde, humble abbé de Saint-Denis en France (2), au Bailli de Sens, salut. De la part de notre seigneur roi, nous requérons que vous rendant personnellement chez le premier (3), vous fassiez défense aux marchands de Lille et de Douai, et à leurs serviteurs, de la part du seigneurroi, et ce sous peine de châtiment corporel de se maltraiter les

<sup>(1)</sup> Les Leneveu sont aussi de notable maison, car plusieurs membres de cette famille figurent dans le XIVe siècle parmi les rois de l'Epinette.

<sup>(2)</sup> Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis, à qui saint Louis avait, en partant pour l'Afrique laissé le gouvernement de son oryaume et qui fut garde-des-sceaux et premier ministre de Philippe-de-l'Aradi. Il mourau le 25 septembre 1286 et fut enterré à Saint-Denis.

<sup>(3)</sup> Chez le Premier, chez le plus ancien marchand de l'une ou l'autre ville.

fores facere permiceant. Et si aliquid jam sibi adinuicem comiserint in nundinis jus mand, in hoc conspecis. uns les autres, par eux-mêmes ou de permettre que cela soit par leurs amis, soit en allant aux foires, soit lorsqu'ils en reviennent, soit qu'ils y séjournent au-delà du délai. Et si désormais il arrive qu'ils commettent quelque délit les uns envers les autres, nous vous conférons le droit, dans ce cas, de sévir contre eux.

Maistres Pieres de Houpelines, clers de le vile de Douai t. j. dit que lendemain de le Trinite il vis en la capel des ples a Paris, que maistres Jehans Magres sajenoulla deuat. labe de S. Denis et li pria que il lui souuenist de le besoingne de coi il auoit parle a li : et li abes conta le besoinge tout en haut en tel maniere que, cil de Douay et cil de Lille estoient en content ensaule. Siest prins que il ne se miesfacet, et miesmeinet, es foires, Il est bon que on imete consel. Et cis tiemoins ki la estoit pour les besoingnes de Douay dit a labe : Sire le cuens de Flandre qui est leur sire leur a bien desfendu et je croi que il obeiront bien a sen conmant et li abes repondi, pour cou ne demeure mie que li rois ne le puist bien faire ausi.

Maître Pierre de Houpelines, elere de la ville de Douai, témoin juré, dit que le lendemain de la Trinité, il vit en la chapelle des Plaies, à Paris, que maître Jean Magret s'agenouilla devant l'abbé de St.-Denis et le pria de se rappeler ce dont il lui avoit parlé. L'abbé conta l'affaire, parlant haut, disant que ceux de Lille et ceux de Douai étoient en discors, qu'il falloit éviter qu'ils ne se prissent ensemble et ne se molestassent, et principalement pendant les foires, qu'il étoit bon que l'on y mit ordre à l'avance. Et ee témoin, qui étoit là pour les affaires de Douai, dit à l'abbé : « Sire, le comte de Flandre, qui est leur seigneur, le leur a bien défendu, et je crois qu'ils obéiront bien à son commandement. » Et l'abbé répondit : « Je ne doute pas que le roi ne le puisse bien faire aussi. (1) »

Ce sont li teimoing oit sour le fait Adenes Douays nes Despinoit.

Ces meismes Adenes Douays, t. j. dit: que le joisdi deuant la pourcession de Lille, apries viespres, uns bourgois de Lille que on apielle Bietremius Hangouart Ce sont les témoins entendus sur ce qui concerne Adenet Douay, né à Epinoi.

Ce même Adenet Douay, témoin juré, dit que le jeudi devant la procession de Lille, après vèpres, un bourgeois de Lille qu'on appelle Barthéleiny Hangouart, l'arrèta

<sup>(1)</sup> Epinoy-en Carembaut, partie actuelle du bourg de Carvin (Pas-de-Calais).

laraétaint sour le markiet et li demanda dout il estoit - et il respondi : que il estoit Despinoit. Illi demanda sen non : il dist : que il auoit anon Adenes et puis sen surnon et il respondi : Adenes Douwais. Et tiertous li respondi Douays, bien soiste venus et li fist moult biel sanlant et le mena par bielles parolles jusques a une fontaine ki est sour le markiet, la u il auoit de ses conpaingnons jouenes gent de Lille, et fisent cestui traire ariere et parlerent un petit ensanle. Et puis il senalcrent parmi le markiet et issirent hors de le porte dou Moliniel, et menerent cestui Adenet par bieles parolles jusques a un manoir ki siet hors de cele porte et estoient il V vel sis et Biertremius auoec. et frumerent le postic et parlerent a cestui tiemoing et li metoient sus que il estoit une espie; et li prirent et li loierent les mains deriere le dos, et puis si le leuoient en contremont et puis le gietoient en contre tiere, si que li poitrine et le visages le feroit toudis contre tiere, si que ille defroissoient tout et puis le loierent sour un banc ; et li gietoient ieuwe sour le ventre et sour le visage et li estanperent tout plein de sel en sen le bouke ; et ens le gargate et le tenirent ensi la jusques aux viespres. Et quant il fu ai vespreit il lenmenerent a le maison le prouost; et la fu il mis en un cep et la trouua il une femme ki auoit ano. Climence ki estoit de Valenciennes, que on tenait pour larencin et un

et lui demanda d'où il étoit. - Il répondit d'Epinoi (4) - Il lui demanda son nom. -Il dit qu'il avoit nom Adenet-et puis demanda son surnom, et il répondit : Adenet Douay, et tous lui crièrent aussitot : Dougus ! bien sovez venu ! et ils lui firent beaucoup de beaux semblants et le conduisirent avec de belles paroles jusques à une fontaine qui est sur le marché (2), là où Bétrémieux avoit de ses compagnons jeunes gens de Lille. Ils firent retirer ce témoin un peu en arrière et parlèrent un petit moment ensemble ; ensuite ils s'en allèrent à travers le marché et sortirent hors de la porte du Molinel (3) et conduisirent cet Adenet, toujours par de belles paroles, à un manoir sis hors de cette porte. Es étoient cinq ou six et Bétrémieux avec eux. Ils fermèrent la porte et parlèrent à ce témoin, lui disant qu'il étoit un espion. Ils le prirent alors et lui lièrent les mains derrière le dos, et ils l'enlevoient les bras ainsi derrière et le laissoient ensuite retomber à terre, de telle sorte que sa poitrine et son visage frappoient toujours le sol et qu'ils le brisoient de toutes les parties. Ils le lièrent sur un banc après et lui jetérent de l'eau sur le ventre et sur le visage : ils lui fourrèrent tout plein la bouche de sel et en la gorge... et le tinrent là ainsi jusqu'au soir. Lorsque le soir fut venu, ils l'emmenèrent à lamaison du prévôt et là il fut mis en prison. Dans ce lieu se trouvoit une femme

<sup>(1)</sup> Ainsi que le prouve la lettre donnée plus bas.

<sup>(2)</sup> Cette fontaine était à l'extrémité sud, sur l'emplacement actuel de la Bourse.

<sup>(5)</sup> La porte du Molinel était située à l'extrémité de la rue de ce nom, à deux ou trois cents mêtres de celle dite Notre Dame ou de Béthune, qui n'a été ouverte que depuis. Sur les cartes de Sanderus et de Braun, elle est nommée rue des Moliniers.

autre varlet auoec. Etle venredi au viespre viont li prevos a cestui ticmoing et gent armée auceukes lui et leumenerent as kans et le feme auoec. Et enfouirent cestui tiemoin et afet que on gietoit tiere sour lui, li prévos li passoit sour le ventre et sour le poitrine et est au poit sus des pies et pour lui faire géhir et dire que il estoit espie. Et auchunes fies, illi offroient que seil voloit gehir ille lairoient aler et li donrojent deniers; mais que il desist kila lauoit envoit. Et li preuos de Lile prist une pelle et mist a cestui tiemoing le taillant sous le poitrine et sappoioit de quan que il pooit sour lui et prindoit le pointe de sespee et li metoit en le bouke. Si que illi depeca et froissa tous les dens et li petilla et en entama tout le palais et entre les autres il en avoit I ki dissoit : Je suis euis ki brissa les gaiolles à Douay. Et quant il leurent enfouit jusques a le tieste, il alerent enfouir une feme et puis illi defouirent et le ramenerent de la cestui la u il estoit en le fosse et li fissent reconnoistre larencin, si conme de lincius, dun capro et dautres coses et plus q.nt ile eut eou dit: se dissent tu vrois nous avons ceste feme de liuret pour cou que ele a dit voir et ausi foriemes nous ti se tu voloies dire vois. Et il dist que il ne sauvit autre cose que dire. Et sour cou ille desfouirent jusques ale poitrine et puis illi lancierent deus bastons desous les aissielles et le sakierent hors de tiere a force et li fissent m.lt de travail sou frir es puis ille menerent ariere et le misent ou cep. Et jura li p. uos que ille penderoit lendema. et il manda letres a espinoit et li eskevi, despinoit tenoierent leur de Valenciennes nommée Clémence et que l'on retenoit pour larcin, ainsi qu'un autre valet. Le vendredi, vers le soir, le prévôt vint avec gens armés, et ils emmenèrent ee témoin aux champs, et la femme avec. Là ils l'enfouirent, et à mesure qu'on jetoit de la terre sur lui , le prévôt lui passoit sur le ventre et sur la poitrine et appuvoit de ses pieds pour le faire confesser et dire qu'il étoit un espion, et d'autres fois . ils lui offroient . s'il vouloit avouer, de le laisser aller et qu'ils lui donneroient même de l'argent, mais à la eondition qu'il diroit ceux qui l'avoient envoyé. Le prévôt de Lille prit une pelle, en mit le taillant sur la poitrine du témoin : il s'appuvoit sur lui tant qu'il le pouvoit. et il prenoit son épée et lui en mettoit la pointe dans la bouche, de telle manière qu'il froissa ou brisa toutes ses dents , et lui ouvrit et mit en sang tout le palais. Et entre autres, il y en avait un qui disoit : «Je suis celui qui brisa les cages aux oiseaux de Douai.» Lorsqu'ils l'eurent enfoui jusqu'à la tête, ils allèrent enfouir la femme, et puis ils la défouirent et la ramenèrent là où le témoin étoit dans sa fosse. Ils firent alors avouer à la femme son larcin, consistant en un linceul, un chaperon et autres objets, et de plus quand elle eut tout dit, ils s'adressèrent à lui : « Tu vois » que nous avons délivré cette fem-» me parce qu'elle a dit vrai; nous ferions » de même pour toi, si tu voulois aussi » dire la vérité. » Il répondit qu'il n'avoit rien à dire. Sur ce, ils le défouirent jusques à la poitrine, et ensuite ils lui passerent deux bâtons dessons les aisselles

letres et le delivra li rouwars de Lile.

et le tirèrent hors de terre par force, et le firent fort endurer et souffrir. Ils l'emmenèrent de là et le mirent en prison. Le prévôt jura qu'il le pendroit le lendemain. Il écrivit lettres à Epinoy, et les échevins de ce lieu ayant envoyé réponse à lui favorable, le Reward de Lille le délivra.

Apries chou j. garcon despinoit en Karembautpour chou kil a le surnon douays, cil de Lille le prisent à Lille, car il qui doient kil fust de Douay et le misent en j. cep a le maison le preuost de Lille et le misent a gehine et li vierserent u il estoit loies sour une taule, grans buiries deuwe froide sour le ventre et sour le visage; et une ajournee il le misent kors. et le menerent ces cans et lenfouirent en une fosse en tiere, et li bouterent les pointes de lor epees entre les dens n il estoit enfouis et li fisent tant de martire souffrir kil le misent prieske a le mort : et puis le sakierent a II bastons ke il li auoient lanchies desous ses assieles hors de tiere a force u il estoit enfouis pour rompre ses membres et ses niers.

Après ce un garçon d'Epinoy en Carembault, parce qu'il a le surnom Douay, ceux de Lille le prirent à Lille, car ils pensoient qu'il étoit de Douay et ils le conduisirent en une prison à la maison du prévôt de Lille et le mirent à la gêne et lui versèrent. l'avant lié sur une table. une grande quantité d'eau froide sur le ventre et sur le visage. Un antre jour, ils le conduisirent dehors, dans les champs, et l'enfouirent en terre dans une fosse, lui boutèrent les pointes de leurs épées dans la bouche entre les deuts, où il étoit enfoui et le firent tant de martyres souffrir qu'ils le mirent presque à la mort; et puis ils le tirèrent avec deux bătons qu'ils lui avoient passés sous les aisselles, hors de terre par force, où il étoit enfoui, pour lui rompre les membres et les perfs.

## Lettre aux Échevins de Lille.

A sage home honeraule et discret le preuost de Lile Escheuins, Colars li baillies despinoi en karembaut salus en n.re signeur Jhucrist. Nous vous faisons a sauoir ke adans ki est appieles Douays leA sages hommes, honorables et discrets, le prévôt de Lille et échevins, Colars, hailli d'Epinoy en Carembault, salut en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous vous faisons savoir que Adam, qui est quel vous tenes en vo prison est neis et teneis de le vile despinoi: pour laquel cose nous vous prions pour Dieu ke vous voellies deliurer u. faites deliurer celuy adam, car bien sachies uraiment ke Douays est il apieles p. sournom. Si en faites tant pour dieu et pour nous ke vous vaurries ke nous fesissions pour vous en tel cas o. en forceur. Et dies soit warde de vous, et pour chou ke nauons nient de saiel en no. escheuinage si auons nous ceste letre saelee de le bulette Colart no baillie.

Climence de Biethune t. j. dit p. sen sierement que : le venredi deuant le pour-cession de Lille li prevos de Lille et si siergant prisent cesti Climence et cestuis adam deuant dit et lenmenerent askans et lenfouirent et puis le delinerent et vit que on auoit enfouit cestui adam, et dissoient que il estoit une espie et le fissent m.lt de trauail soufrir et jura li p.vos que il lendemai le penderoit.

Gilles Cauweliers dannelin manans à douai a le maison Ernoul le tailleur t. j. dit que il vit adam devant dit le semedi devant le pourcissions de Lille a n.re dame a le trelle tout tiereus et disoit on que il auoit este enfouis le jour deuant. Encore on en ait de ce fet Jehan delevile. appelé Douay, lequel vous tenez en votre prison, est né et demeure en la ville d'Epinoy. A cause de quoi nous vous prions par Dieu que vous veuillez délivere on faire délivrer celui 'Adenet; car soyez bien assuré que vraiment son surnom est Douai. Ainsi faites tant pour Dieu et pour nous que vous voudriez que nous vous fassions en tel cas ou en tout autre. Et que Dieu vous garde; et, attendu que nous n'avons point de seel en notre échevinage, nous avons cette présente lettre seellée de la bulette de Colart, notre bailil '(4).

Clémence de Béthune, témoin jurée, dit sur serment que le vendredi avant la procession de Lille, le prévôt de Lille et son sergent prirent lui Adence et cette dite Clémence, et l'emmenèrent aux champs et l'enfouirent, et puis la délivrèrent; elle vit qu'on avoit enfoui cet Adenet, disant qu'il étoit un espion, et ils lui firent beaucoup de tortures et souf-frir; le prévôt jura qu'il le pendroit le lendemain.

Gilles Cauveliers d'Anneulin, demeurant à Douai, à la maison Arnould le tailleur, témoin juré, dit qu'il vit Adenet devant-dit, le samedi avant la procession de Lille à Notro-Dame de la Treille (2), tout souillé de terre. Et on disoit qu'il avoit été enfoui le jour d'avant. Et sur

<sup>(1)</sup> La bullette était un petit sceau pour sceller principalement les contrats entre particuliers.

<sup>(2)</sup> La fête de Notre-Dame de la Treille, fondée en 1254, se célébrait à Lille le dimanche en l'octave solennelle du Saint-Sacrement (octave de la Fête-Dieu.)

Jakemon dorcics et biertoul Hangouart.

ce fait on entendit encore Jean Deleville, Jacques Dorchies et Berthould Hangouart.

Ce sont tiemoing oit sour cou que cil de lille furent a raisse et des parolles que il dissent.

Pierre Lirike manans a Douay t. j. dit, que le semedi devant le chandielle d'Arras cis tiemoins aportoit letres dou seigneur de maldenghiem, lesquelles aloient a pieron pourcele; et encontra entre anetieres et l'arbre ou kemin de Douay bourgois de Lille armes et chauces lacies et bien montes jusques a XXVII. Et li quatre la parlerent et li misent seulle que il estoit de Douay-etildist que nen estoit-et li metoient sus a Jakemon Leblont et disoient que illi laceroient un kenestre entour le col et le liroient ale keu de leur keuaux, et le remenirent ensi jusques pries de Lille. Et la eurent il consel que ille lairoient aler par maniere que illeur feroient aler unsieruice et porteroit à Douay oeus polles .- Jehan Platemuse , bourgois de Lille, a Rikart Bonnebroke au blanc toupet, Evrart de Saint Venant au tort col, Waubiert le Kieure le borgne, Watier Musart et Pieron pour celet. Je les salue en tel maniere que jou sui ccus ki sui eskapes de Douay et sui eskapes de Douay et se nous les teniemes nons leur coperiemes les tiestes et les emporteriemes cus sou nos lances a Lille et ne les lairiemes mies escaper pour plain le cuir de nos keuaux de deniers.

Ce sont témoins entendus sur ce que ceux de Lille allèrent à Raches et des propos qu'ils tinrent.

Pierre Leriche, demeurant à Douai, témoin juré, dit que le samedi avant la chandelle d'Arras, ce témoin apportoit lettres du seigneur de Maldenghien, lesquelles étoient adressées à Pierre Pourcelet. Il rencontra entre Ennetières et l'Arbrisseau au chemin de Douai, bourgeois de Lille, armés, et chausses laciés et bien montés, jusques à vingt-sept; et là, quatre s'adressèrent à lui et lui dirent qu'il etoit de Douai. Il dit que non. Ils disojent qu'il étoit à Jacques Leblond et qu'ils lui mettroient autour du cou une chaînette et le licroient ainsi à la queue de leurs chevaux, et ils le firent, et le ramenèrent ainsi jusque près de Lille. Là ils tinrent conseil qu'ils le laisseroient aller, à la condition qu'il leur rendroit un service et porteroit à Douai pour eux ces paroles : « Jean Platemuse , bourgeois de Lille , à Richard Bonnebrocke, au blanc Toupet: Evrard de Saint-Venant, au tort Col: Wautier Lecœuvre, le Borgne: Watier Musart et Pierre Pourcelet (1). Je les salue en telle manière que je suis celui qui me suis échappé de Donay, et si nous les tenions, nous leur couperions la tête et les emporterions sur nos lances à Lille et ne les laisserions pas échapper pour le cuir plein de deniers de nos chevaux, »

<sup>(1)</sup> Les épithètes mises aux trois premiers sont de grossières plaisanteries du temps. On n'en a pas mis aux deux autres, parce que l'on a pensé que leurs noms les caractérisaient. Musard est encore employé dans le style familier pour désigner un individu qui s'amuse de rien. Pourcelet pour Pourchion.

Après cou, cil de Lille pendans les despenses devant dites, eskieuins et autres gens del commun de le vile de Lille vinrent a grans plente de gens et armes el bos de Raisse pour waitier chiaus de Douay et pour faire mal et dépit a ceaus. Et trouucrent I garcon de Douai et le deviserent en m.lt de manieres pour ly mai faire et a daerains illi otryerent kil sen alast p. maniere ke illi fisent fiancer kil dirait a Rikart Bonebrock a Eurart de Saint Venant li jouenes Waubiers li Kieure Thomas Pikete Pieron Pourcelet et a autres pluiseurs de Douai ke cil de Lille lor mandoient que sil les pooient tenir il en aroient les tiestes et les porteroient sor lor lances a Lille et kil nen prenderoient mie plains les cuirs de lor keuaux de deniers. Et quant il retornerent viers Lille il cucontrerent i home ki estoit de Boueguies et pour cou kil qui doient kil fust. de Douay il li coperent i doit.

Hellins des Eupenes freres le baillui de Douay t. j. dit que entour xv jours apres cou que li balluis auoit commande, de par Monseingneur, que nul s'emeust encontre ciaus de Lile, li bailluis et cis tiemoins et autre gent auoekes lui sen aloit enuers le bos de Raisse pour cou que on auoit fait a sauoir au baillui que cil de Lile i estoient. Ensi come il i aloit li baillui encontra le singneur de Lies ki li

Après ce, ceux de Lille, sans égard aux défenses devant dites, échevins et autres gens du commun de la ville de Lille vinrent à grande troupe armés au bois de Raches pour guetter ceux de Douai et pour leur faire mal et despit à eux. Et trouvoient un garcon de Douay et lui parlèrent de toute manière pour lui faire peine. Enfin ils lui dirent de s'en allersur l'engagement qu'il prit de dire à Richard Bonnebroke, à Evrard de Saint-Venant, au jeune Wautier le Cœuvre, à Thomas Pikete, à Pierre Pourcelet et à plusieurs autres de Douai, que ceux de Lille leur mandoient que , s'ils pouvoient les tenir, ils en auroient les têtes et les porteroient sur leurs lances à Lille, et qu'ils ne prendroient pas pour leur rancon plein le euir de leurs chevaux de deniers. Quand ils retournérent vers Lille, ils rencontrèrent un homme de Bouvignies (1), et parce qu'ils croyoient qu'il fut de Douai, ils lui coupérent un doigt.

Hellin des Eupennes, frère du bailli de Douai, témoin juré, dit que 45 jours après que le bailli eut fait les commandements de Monseigneur, ce bailli, le témoin et autres gens avec eux, s'en alloient vers le bois de Raches (2), parce que l'on avoit fait savoir au bailli que ceux de Lille y étoient. Comme ils y alloient, le bailli rencontra le seigneur du Liez (3), qui lui dit qu'ils étoient partis. Sur ce, le bailli du dit qu'ils étoient partis. Sur ce, le bailli

<sup>(1)</sup> Bouvignies est une commune de l'arrondissement de Douai.

<sup>(2)</sup> Le bois de Raches était le bois de Flines d'aujourd'hui, mais beaucoup plus étendu.

<sup>(3)</sup> Liez est un hameau de Raimbeaucourt, qui avait un château-fort sur l'emplacement duquet se trouve une maison de plaisance.

dist que il sen estoient ale et sour cou le baillius enuoia cestui tiemoing au bailliu de Lille pour faire sauoir que se gent de Lile faisoient cevaucie contre le commandemant de Monseingneur.

Jakemes Lanbins dou Pont de Marke t. j. dit que awant, il ne set combien apries le fieste de Douay, gent de Lille armet desous leur cotes hardies vionrent deuier Douay et descendirent a se maison et i minguierent et i demorerent grand piece et puis il senalerent viers Lille et entre les autres i furent eil qui sont escrit a ce brionvet ki ciest atakies.

Ce sont li nom de ciaus ki furent a Raisse.

Jakemes Dorchies, Colars Denis, Jehans Platemuse, Jehans Linees, Jakemes Linees, Gilebiers Linees, Thomas Goumers, Ernous Magres, Jehans de Warenghien, Gherars Limoniers, Faleskiaus et ses fius, Hame Deleporte.

Simons le boulengiers manans au pont de marke t. j. dit q. en tour pentecouste il vit mit. de gens de Lille armet reuenoient deviers Douay et demorerent la grant piece, et puis il sen alerent, mais il ne les connut mie fors que entre les autres il vit et connut Jakemo dorcies. Sour cou sont encore oit Jehan Deleporte, Colars Denis et Jakens Dorcies et autre.

envoya ce témoin au bailli de Lille pour lui faire savoir que les gens de Lille fesoient des excursions contre le commandement de Monseigneur.

Jacques Lanbin, du Pont-à-Marcq, témoin juré, dit qu'avant, mais il ne sait pas comibien après la fète, gens de Lille armés dessous leurs cotes hardies, vinrent devers Douay et descendirent à sa maison, qu'ils y mangèrent et y restèrent long-temps, et puis s'en retournèrent vers Lille, et entre les autres s'y trouvoient ceux qui sont écrits sur le brevêt qui est ici attaché.

Ce sont les noms de ceux qui furent à Raches.

Jacques Dorchies , Colars Denis, Jean Platenuse, Jean Linees , Jacques Linees , Gilbert Linees , Thomas Gommer , Arnould Magrez, Jean de Warenghien, Gerard Lemonnier, Falescaux (1) et son fils, Aimé Deleporte.

Simon le boulanger, demeurant au Pont-à-Marcq, témoin juré, dit qu'aux environs de la Pentecòte il vit beaucoup de gens de Lille armés qui venoient vers Douai et qui restèrent un grand temps et puis s'en allèrent; mais il ne les connoît pas, excepté Jacques d'Orchies. Sur ce fait sont encore entendus Jean Deleporte, Colars Denis et Jacques Dorchies, et autres.

<sup>(1)</sup> Nom primitif de la famille Laphalecque, qui vient du mot flasque d'eau.

We sont fiemoing oit sonr con We sont les temoins entendus sur que maists Schan Alagres a dit a aris a se maisme.

ce que maitre Dean Bagreg a bit a Baris en sa demenre.

Wibiers li siergans de Douay t. j. dit que auvan ale saint Jehan, il estoit a Paris pour le délivrance pourkacier des dras de Douay, que les gens le roi auoient arieste. Et ala voir veir Jeha le fil le baillie de Douay kimanoit auoec maistre Jehan Magret, a Paris pour rapporter en en nouuielles a sen pere. Et la li dit le fius le baillie .- Ciertes Wibiers je sui ci amesaise auoekes Monseingneur que toute iour nous dist vous viestes mes dras et mingnies men pai, et despendes le mien et nadrecies mi cose que vous saues kime grieuve. Et le fin dist li fius libailli a cestui tiemoing tous polles qu'il joi si faite riote de Monseingn. Je li demandoi el cose il entendoit, si seut que il entendoit pour Euvrard de Saint-Venant fil Lauvin ki auoit estet anaurer sen neueut. Et si dist que il auoit si faitement respondu a sen seingneur: Sire je feroit quan que vous vories. Mais sour ciaus de Douay ie ne mes prenderoit mie, car mes peres en est baillius, si len meteroie en grant peril de sonneur. Et cil Jeh. pria a Wibert que ille deist en secret en sen pere et dist cis tiemoing que quant il eut cou oit il en warde Euvrart fil Lauvin ki es-

Wibert, le sergent de Douai, témoin juré, dit qu'avant la Saint-Jean, il étoit à Paris pour chercher à obtenir la délivrance de draps de Douai, que les gens du roi avoient saisis (4). Il alla voir Jean, le fils du bailli de Douai, qui demeuroit avec maître Jean Magrez à Paris, pour rapporter de ses nouvelles à son père. Et celui, fils du bailli, lui dit : « Certes . » Wibert, je suis iei à mon aise avec · Monseigneur, mais tous les jours il nous » dit: vous vous habillez de mes draps, » vous mangez mon pain, vous dépen-» sez le mien et vous ne conduisez pas » à fin avec zèle les choses que vous savez · me peser beaucoup. » Et enfin le fils du bailli dit à ce témoin toutes paroles qui annoncoient un dissentiment avec Monseigneur. - Je lui demandoi quelle chose il entendoit, s'il s'agissoit de Evrard de Saint-Venant, fils de Lauvin, qui avoit blessé son neveu. Il dit qu'il avoit de cette manière répondu à son seigneur: « Sire, je feroi tout ce que vous voudrez, mais je ne m'en prendroi pas à ceux de Douai, parce que mon père est leur bailli et que je mettrois en grand péril son honneur. » Et ce Jean pria Wi-

<sup>(1)</sup> Douai était une des cinq grandes villes de la Flandre qui avaient le droit exclusif d'aller exposer en vente leurs produits à la halle de Paris sous certaines conditions, qui, sans doute, n'avant pas été observées, avaient motivé la saisie.

(42)

toiet au landi.

Maistre Jehans Magres de Lille dist a se maisme en sen osteil a Paris: — Vous megnies mon pain et buues mon vin et se vees Eurars de Saint Venant fil Lauuin ki fit amen neueut battu et ne demoura mie en lui ne enses parolles ke cuis Eurars en fu mis a mors. Et tient auoee lui en sen osteil grande plente de maisine ki vont ap.s lui armet et warnis et croie on ke ce soie p. faire mal a ceaus de Douai sil nooit.

Jehans fius Jehans des Enpenes t. j. dit q. nen set nient de ces coses, mais voirs est que il oit pluisieurs fois fies dire sen mestre que il estoit m.lt dolans de cou que on auoit laidengiet Jakemes Lemonier ki estoit ses cousis près, mais que onkes il dounast a entendre a se mesme ne a autruie que on en fesist mal anului ne a nul autre.

Ce sont tiemoing oit sour le fait que on fist a Jakemes le pissonnier.

Ces mesmes Jakemes dist ensi q. suit ces brieues parolle.

Celuj iour q. cil de Lille se p.tirent de

bert de le dire en secret à son père, et il ajoute, ce témoin, que lorsqu'il eut cela entendu, il en avertit Evrard, fils de Lanvin, qui était à la foire Saint-Denis (4) (dite Landit ou Lendit).

Maistre Jean Magrez, de Lille, dit au même en son hôtel à Paris : « Vous man» gez mou pain, vous buvez mon vin,
» et vous voyez Evrard de Saint-Venant,
» fils de Lauvin, qui battit mon neveu. »
Et il ne resta pas de doute au témoin par
ese paroles qu'Evrard ne fût mis à mort,
s'il dépendoit de maitre Magrez. Il tient avec lui dans son hôtel grande troupe de
servants qui le suivent armés et garnis,
et on croit que c'est à dessein pour faire

mal à ceux de Douai , s'ils le pouvoient.

Jean, fils de Jean des Eupennes, témoin juré, dit qu'il ne sait rien de ces choses, mais qu'à la vérité il a entendu plusieurs fois son maître dire qu'il étoit dolent de ce que l'on avoit offensé Jacques Lemonnier, qui étoit son cousin de près, mais que jamais il ne donna à entendre à ceux à qui il s'adressoit qu'il voulut que l'on fit mal à autrui à cause de cela.

Ce sont les témoins entendus sur ce que l'on fit à Jacques le Poissonnier.

Ce même Jacques dit ainsi que suivent ces brêves paroles.

Le jour que ceux de Lille repartirent de

<sup>(1)</sup> Cette foire s'ouvrait au mois de juin , le mercredi d'avant la St.-Barnabé , par la bénédiction de l'évêque de Paris ; elle se tenait, alors, entre ces deux villes.

le fieste iij home de Lille a piet encontrerent en le voie de Lille Jakemon le pisonier le rouge bonnet, et li demandererent li uns dou il estoit — il respondi de Douai—et dont dist cii de Lille. Tien pour cou et le feri del puing. Et Jakemes li demandoit cil dist ke cestoit pour cou ke on leur auoit fait vilenie à Douai et dist kil le tueroit et le feri iij cols dun baston et toli Jakemon sen baston.

la fête, trois hommes de Lille à pied rencontrèrent sur le chemin de Lille Jacques le Poissonnier, le rouge bonnet, et lui demandèrent d'où il étoit. — Il répondit de Douai. Et l'un de ceux de Lille dit: « Tiens, à cause de cela, » et le frappa du poing. — Et Jacques lui demandoit pourquoi. — Et ils répondirent que c'étoit parce que on leur avoit fait villenie à Douai. Ils dirent qu'ils le tueroient, et l'un d'eux le frappa de trois coups d'un bâton. —Jacques lui enleva son bâton.

Ce sont tiemoing oit sour le fet que on fist a Huon le Cambier.

Jackemes dessous le tour t. j. dit que il uit que Hues li Cambiers deuoit vendre pisson a Lille et li autre pissonnier ne li laissierent point vendre p. cou que il nauoit point destal et que il estott de Douay. et si dist cis tiemoins que quant il aloit entre Lille et Douay cil de Lille lencontrerent il nosoit mie dire que il fust de Douay.

Uns home de Lille vint a Huon le Cambier de Douai ki manoit à Lille et gieta sen piscon kil vendoet envois à Lille pour chou kil dist kil estoit de Douay.

Ce sont tiemoing oit sour les parolles que Jehans Platemuse dist quant il sen ala de Douay.

Lambiers Limonnes t. j. manans à le Noeuvile dit que le joiesdi apries cou que fieste fu faillie doi ceuaucueur que on disCe sont les témoins entendus sur ce que l'on fit à Huon le Cambier.

Jacquesde dessous la Tour, témoin juré, dit que Huon le Cambier devoit vendre du poisson à Lille, et que les autres poissonniers ne l'y laissérent pas vendre, parce qu'il n'avoit point d'étal et qu'il étoit de Douay; et il ajoute que lorsqu'il revenoit entre Lille et Douay et que ceux de Lille le rencontrèrent, il n'osoit pas dire qu'il fût de Douay.

Un homme de Lille s'approcha de Huon le Cambier de Douay, qui demeuroit à Lille, et jeta le poisson, qu'il vendoit sur la rue, parce qu'il dit qu'il étoit de Douay.

Ce sont les témoins entendus sur les paroles que Jean Platemuse dit lorsqu'il s'en alla de Douay.

Lambert Lemoniers, témoin juré, demeurant à la Neuve-Ville de Douay, dit que le jeudi après la fin de la fête deux soit kiestoient de Lille passoient la et dist liuns de ces II: • Vrois diaulles de coi se plaingnent cil de Douay et leurs maisons sont encore entieres.

Willaumes de Wendin t. j. dit au tel que Lambiers Limonnes.

Le joesdi apries le jour de may quant Jehans Platemuse sen ala de Douay à Lille il passa parmi le Noeuville à Douay et dist vrois diaule, cil de Douay se plaingnent et les maisons de le Noeuvile sont encore entires.

Ce sont tiemoing oit a Douay le venredi apries le mi quaresme sour le ceuaucie que cil de Lille fissent.

Rogiers Dalleunes Limoniers manans auoec Jehans Veullet Dorchies dit que auwan deuant le Pentecouste entour un mois ou trois semaines, ou tans que li fourment estoiet en espie, cis tiemoins estoit adone manans auockes Jakemes Dorcies, dit que au milieu la nuit auant le jour Jakemes Dorcies et cis tiemoing auoekes lui Nicoles Denis Pieres Magres . Ernous Magres . Jehans Faleske . Jehans Platemuse, Gillebiers Liniers, Jehans Deleporte, Jehans Darras, Jehans Joie, Baudes Joie, Jehan de Warengien, Pieres Tuelaine, Gherars Limoniers, Gossuins de le basse rue, Jakemes Linies fius Gillon Jehans Liuies uinrent de Lille et ceuancierent tout armie ou kemin de Tournai et retornerent de Tournai juskes viers Fecavaliers, que l'on disoit être de Lille, passoient en la Neuve-Ville, et l'un des deux prononça ces mots : « Vrai diable , de quoi se plaignent ceux de Douai, leurs maisons sont encore entières. »

Guillaume de Wendin, témoin juré, dit de même que Lambert Lemoniers.

Le jeudi après le premier mai, lorsque Jean Platemuse s'en alla de Douay à Lille, il passa par la Neuve-Ville à Douai, et dit : • Vrai diable, ceux de Douai se » plaiguent, et les maisons de la Neuve-» Ville sont encore entières. »

Ce sont les témoins entendus à Douay, le vendredi après la Mi-Carême, sur la calvacade que ceux de Lille firent.

Roger d'Allenes Lemonnier, demeurant avec Jean Veuillet d'Orchies, témoin juré, dit qu'avant devant la Pentecôte à l'entour un mois ou trois semaines, au temps que le blé étoit en épis, ce témoin demeuroit avec Jacques d'Orchies. Il dit que dans la nuit avant le jour, Jacques d'Orchies et ce témoin, accompagnés de Nicolas Denis, - Pierre Magrez, - Ernoult Magrez, -Jean Falesque, - Jean Platemuse, - Gislebert Linier (4), -Jean Delaporte, -- Jean d'Arras, - Jean Joje, - Baudes Joje, -Jean de Warenghien, - Pierre Tuelaine. - Gérart Lemonnier, - Gossuin de la Basse-Rue, - Jacques Linier, fils de Gilles, - Jean Linier, partirent de Lille et marchèrent à cheval tout armés au chemin de Tournai . et de Tournai s'en allè-

<sup>(1)</sup> Jacques Linier a été roi de l'Epinette en 1285.

lines pour veir seil poraient trouuer ou kemin nelui de Douay. Et ensi come cis tiemoins et Mikeles Tassins ki la estoit auoec Jehan Deleporte ceuaucoient deuant il encontrerent un homme qui auoit anon Jehan Plentes; li demanderent cil sen aloit apiet-et cis tiemoins li ceuauca t.p pries dont cuis se courca et en parla fene leskement, et trest sespee. Et cuis Mikeles descendi et Jehans Plentes jeta a lui de sespees, et Mikeles regieta a lui de sespee. et lui sena ou doit si que il en est afoles si que mon dist apries. Cil de Lille ceuaucierent auant et encontrerent Willaume Aleyake Dorcies et un homme auoeckes liui et cile de Lille lui misent sus que il estoit de Douay, et Wuillaume Alevake dissoit que non estoit ; et cuis miesme le dissoit aussi et sour cou cil de Lille le laissicrent aler et sen alerent au Pont a Marke et la demorcrent il jusques au uiespre pour cou que on leur dissoit que cil de Douay deuoient la venir.

Willaumes Alevacke Dorcies t. j. dist que auwan en estet ne autrement il ne set dire, tous cis tiemoins et doi autre auoeckes lui venoit Dorcies et aloit a Douay et ensi que il estoit ou kemin encontre Coustices il virent gent un gramment montes sour grans ceuaus et armes. Et Rogier les limosn. préc.ois tiemoins deserves escris, keminoit au deuant sour un petit kevalet. Et metoit sus a cestui tiemoi. et

rent jusque vers Flines, pour voir s'ils pourraient trouver sur leur chemin quelqu'un de Douai. Comme ce témoin et Michel Tassin, qui se trouvoit là avec Jean Delaporte, chevauchoient en avant, ils rencontrèrent un homme qui avoit nom Jean Plante, lequel voyageoit à pied. Ce témoin marcha près de lui de trop près, ce qui offensa le piéton, qui le dit avec beaucoup de vivacité et tira son épée. Michel descendit alors de cheval et Jean Plante lui adressa un coup de son épée. Michel riposta à lui de la sienne et l'asséna au doigt, dont il est estropie, ainsi qu'on lui a dit. Ensuite ceux de Lille allèrent en avantet rencontrérent Guillaume Alavache d'Orchies, et un homme avec lui, et ceux de Lille lui dirent qu'il étoit de Douay, et Guillaume disoit que non, et son compagnon disoit de même : et sur ce, ils le laissèrent aller et s'en allèrent au Pont-à-Marcq, où ils demeurèrent jusqu'au soir. parce que on leur avoit dit que ceux de Douay devoient y venir.

Guillaume Alavache d'Orchies, témoin juré, dit qu'auparavant en été, il ne sait pas la date plus positivement, accompagné de deux autres, il venoit d'Orchies à Douay; lorsqu'ils étoient auprès de Coutiches (4), ils virent une troupe nombreuse montée sur de grands chevaux et armés, et Roger Lemonier, précédent témoin dessus nommé, venoit au devant de la troupe sur un petit cheval. Et Roger lui disoit

<sup>(1)</sup> Contiches, commune importante de l'arrondissement de Douai, sur la route de Douai à Orchies. La seigneurie de cette paroisse était du domaine du comte de Flandre à l'époque du discord. Le roi d'Espagne la vendit, vers 1627, avec toute justice, à Jean de Montmorency, de la branche de Wattines, d'où sortirent les princes de Robecque.

a ses compaingnons que il estoit de Douay et il dissoit que non estoient. Et ensi comme il paroloient a aus il aceuoit cieus de Lille que il se hastaissent et ensi fissent il et les auironerent et sakierent les espees sour aus et leur metoient sus que il estoient de Douay; et cis tiemoins disoit que non estoit. Et li uns estoit ses serouges et li autres ses valles et seil ne les voloient croire il mandaissent le maieur de Coustices et autres boine gens dou pais et il se feroient bien connoistre. Dont isorviont Colars Denis kil les fist deluiurer. Et si dist que il en ieut bien xx, et en un autre fousse desous arbres bien jusques a xvi; et nul nen connut plus que Colars Denis et li fissent fiencier que il ne pareroit a nuilui de Douay et dissoient que seil tenoient nului de ciaus de Douay il les ociroient

qu'il étoit de Douay, et le témoin répondoit que non; et pendant qu'ils parloient il faisoit signe à ceux de Lille qu'ils se hâtassent; ce qu'ils firent, et ils les environnèrent et tirèrent leurs épées sur eux. leur répétant qu'ils étoient de Douay : et eux persistoient à dire non. - Le témoin ajoute qu'il leur dit que l'un des siens étoit son beau-frère et l'autre son valet : que s'ils ne le vouloient croire, ils mandassent le mayeur de Coutiches et autres notables gens du pays à l'entour, qu'alors il se feroit bien connoître et qu'ils sauroient qui il étoit. Colars Denis survint et les fit délivrer. Le témoin ajoute qu'il y en avoit bien vingt, et en un autre endroit, enfoncés sous des arbres, bien encore seize, et il ne reconnut que Colars Denis. Ils firent promettre au témoin qu'il ne parleroit à aucun de Douay de ce qui s'étoit passé, et dirent que s'ils tenoient un de ceux de Douav ils le tueroient.

Gilles li bergiers li tainteniers de Douay t. j. dist que auwant entour le Pentecouste que li soille estoit tout grane et flori un semedi au matin et si concorde a Will. Alevake. Gilles le berger, l'étainier ou le teinturier de Douay (4), témoin juré, dit que ce fut avant la Pentecôte, lorsque le seigle est tout grand et fleuri, un samedi au matin; d'ailleurs il s'accorde avec Guillaume Alavache.

Ce sont encore li tiemoing oit à Lille p. monseingn. Dauchi et Jehan Demeny sour les débas de ciaus de Douay et de Lille lan del Incarnatio. M.CC LXXX ct quatre le nuit de les Tiefane à Lille. Ce sont encore les témoins entendus à Lille par Monseigneur d'Auchy et Jean de Menin sur les débas de ceux de Douay et de Lille, l'an de l'Incarnation mil deux cent quatre-vingt-quatre, la nuit de l'Epiphanie.

Mesires Amouries Blauwes bailluis de

Messire Amaury Blauwes, bailli de

<sup>(1)</sup> Taintenier, selou Roquefort, signifiait l'un et l'autre, de stammum ou de tinctor.

Lille t. j. et requis dit que entour viij jours apreis le jour de mai qui passes est, cis tiemoins au conmandement de mo.seingn'. le conte de Flandre conme bailluis desfendi p. ban et par eri, ensi en apiert en le vile de Lille, que sour pierdre chors et auoir que nul ne fourfiest siur autre ; pour le debat qui estoit entre ceaus de le vile de Lille es de le ville de Douay. Et tout au tel conmandement fist mesires li euens au baillui de Douay de faire le ban a Douay. Encore dit il que au quart jour u au cuinc kune apries le bans et u la entour, cil ke on disoit kil auoient dehos Saint Omer, apries le ban, un home de Douay le puing copé, remourent à Litle et en furent les nouvielles grandes en le vile. Mesires Willaumes de Flandre et mesires. de Dampierre et li bailluis manderent les eskeuins de Lille et leur blamerent moult ce fait, ki auoit estes fais en desobeissant a le desfense et au conmandement mo .seingneur et leur requisent que ils feissent p.coi li bans monseingneur fust bien tenus p. le pais et pour le seurte de lune uile et de lautre et dou pais. Li eskeuin respondirent que il ne auoient mie leur consel. Apries par plusieurs fies jours mesires de Dampierre et mesires Bauduins de Flandres requisent as eskevins cou meismes et le bailluis aussi. En le fin ils respondirent que il ne sen meteroient ja en wiere ne ne feroient ja le ban, mais il se trauailleroient volentiers as parens par priere et par amour antrier un respit et ensi il fu fet. De larticle dou valeton ki

Lille, témoin juré et requis, dit qu'environ huit jours après le 1er mai qui est passé, lui témoin, sur le commandement de monseigneur le comte de Flandre, en sa qualité de bailli , défendit , par ban et par eri, ainsi qu'il en appert, en la ville de Lille, que sous peine de perdre corps et biens, aueun ne commit de violences sur un autre en raison du débat qui existait entre ceux de la ville de Lille et ceux de la ville de Douay. Un semblable commandement fut fait par messire le comte au bailli de Douay de publier ce ban à Douay. Encore il ajoute que le quatrième ou le cinquième jour après sa publication ou environ, ceux qui, disoit-on, avoient hors de Saint-Omer eoupé le poing à un homme, revinrent à Lille et la nouvelle s'en répandit bientôt par la ville. Messire Guillaume de Flandre (1), messire de Dampierre et le bailli mandèrent les échevins de Lille et les blamèrent vivement de ce fait accompli, en désobéissance et contre la défense et le commandement de monseigneur et les requérirent de faire observer par le pays le ban de Monseigneur pour la sûreté de l'une et de l'autre ville et de la contrée. Les échevins répondirent qu'ils avoient besoin de se consulter à cet égard. Après plusieurs jours, messire de Dampierre et messire Bauduin (2) de Flandre demandèrent aux échevins la même chose et le bailli aussi. Enfin ils répondirent qu'ils ne se mettroient pas en guerre et ne feroient pas publier le ban ; mais qu'ils travailleroient

<sup>(1)</sup> Ce Guillaume était le second fils de Guy. — Par messire de Dampierre, on entend ici Jean, petit-fils de Marguerite, dont il est parlé plus haut.

<sup>(2)</sup> Ce sont les précédens.

fu enfouis il nen set nient. De ce ki fu fet a Daniel Leclerc le baillui de Douay il nen set nient fors que cou que Daniaus li fist entendre que il sendoutoit de ciaus de Lille et li bailluis le fist le nuit gesir a se maison et lendemai. li baillui le conuoia tant que il fut hors de le vile. volontiers leurs parens par prière et par amour afin d'obtenir un répit; ce qui fut fait. Relativement au valet qui fut enfoui, il ne sait rien. De ce qui fut fait à Daniel, le clere du bailli de Douai, il n'en sait rien, sinon que Daniel lui ayant fait comprendre qu'il avoit à redouter ceux Lille, lui bailli le fit la nuit coucher en sa maison, et lendemain le conduisit en personne jusqu'à ce qu'il fut hors la ville.

Jehans de Smebiecke t. j. et requis dit q. awant entour Lassencion ki passes est, Daniaux li clers de Douay deicendi en sen ostel et cis tiemoins auoit priet in graiment de jouene gent pour mingnier auoekes lui et uns diaus, ki a no. Jehans Yretes, dist a cestui tiemoing: — Sire Jehans je lecroie bien que vous feissiez Daniel aler mingnier ailleurs que aucuus desoors ne meust de ceste jouene gent et Jehans le fist aler mingnier auoec monseingneur Jehans Makiel.

Jean de Smebieke, témoin juré et requis, dit qu'avant, à l'entour de l'Ascension passée, Daniel le clerc de Douai descendit en son hôtel. Ce témoin avoit invité beaucoup de jeunes gens à manger avec lui, et un d'entre eux, qui a nom Jean Vretes, dit à ee témoin: « Je crois y que vous feriez bien si vous faisiez » manger Daniel ailleurs. » Afin qu'aucun discord ne s'élevât de la part de ces jeunes gens; et Jean l'envoya manger avec monseigneur Jean Makiel.

Jehans flus Jehans de Smebiecke I. j. et requis dit que quant Daniaus fu descendu a se maison que sen sire de peres lui fist aler mingnier a le maison mouseingneur Jehans Makiel p. cou que cil jouene gent ki mingnoient laiens ne se discordaissent a lui p. aucuns parolles. Jean, fils de Jean de Smebieke, témoin juré et requis, dit que lorsque Daniel fut descendu à sa maison, son sire de père le fit aller manger à la maison de monseigneur Jean Makiel, afin que les jeunes geus ne se querellassent par aucunes paroles.

Jakemes ses freres t. j. et requis dit au tel que Jehans ses freres.

Jacques son frère, témoin juré et requis, dépose ainsi que Jean son frère.

Jakemes Linies freres Gillion le neuen t. j. dit que dou fet de Vincent Clinkart Jacques Linies, frère de Gilles le Neveu, témoin juré, parle de ce qui est relade Douay kieut le puing copet cist tiemoins est banis a toujours de Saint Omer conne espie, et Jehans de Warengien dou puing. Ernous Magres a lx ll., Jehans Platemuse a lx ll., Pieres Tuelaine a lx ll. et dit eis tiemoins que il n'en set plus, ne qui il ia coupes.

Bierlous Delepiere manans a Lille, et repairans as fiestes de Campaingne t. i. dit que auwan a le fieste de Prouuins en mai, les vallet des markans de Douay bien insques a trente si ulaentour, menacierent a Prouuins cestui tiemoing et les autres ki estoient valet des markans de Lille jusques vi ki la estoient, et les wêtierent a leur osteus et leur fissent saulant de faire mal; et prie furent, par moult de boine gent, que il sen departissent et il ne senvorent mie departir. Apries cou il leur coururent sus al issir dune tauierne et feri li uns de Douav dun baston. apries ces valles de Lille. Et fut pris et retenus par le instice douliu. Et lendemain li xxviii daus les ascurerent p. les mestres tif à Vincent Clinkart de Douay, qui cut le poing coupé. Ce témoin est à toujours banni (1) de Saint-Omer comme espion, et Jean de Wareughien pour avoir coupé le poing. Arnould Magrez à 60 livres, Jean Platemuse à 60 livres, PierreThieulaine à 60 livres, chacun d'amende (2). Ce témoin ajoute qu'il n'en sait pas plus et qu'il ne sait pas ceux qui ont conumis les, fautes.

Berthoud Delepierre, demeurant à Lille et assistant (comme forain) aux foires de Champagne, témoin juré, dit qu'avant la fête de Provius en mai 3 , les valets des marchands de Douay, jusques au nombre de trente-six ou à l'entour, menacèrent à Provins ce témoin et les autres qui étoient valets des marchands de Lille, au nombre de six environ, et les guettérent à leurs hôtelleries et eurent l'air de vouloir leur faire mal; et priés qu'ils furent, par beaucoup de bonnes gens qu'ils y renonçassent, ils ne voulurent pas s'en départir. Et après ce, ils leur coururent sus à la sortie d'une taverne, et l'un de ceux de Douay frappa d'un bâton un valet de Lille; mais il fut pris et arrêté par la

<sup>(1)</sup> Le bannissement à perpétuité entrainait la confiscation; celui à temps ne pouvait aller audelà de 9 ans. Le bannissement se faisait à son de trompe et au cri public, d'où lui est venu son om à cri et baro (Purcifère).

<sup>(2)</sup> La livre vatait 100 francs de nos jours , ainsi l'amende était de 6,000 francs.

<sup>(3)</sup> Provins au XIII siecle avait des foires extrémement suivies. Cette ville possédait un grand ombre de manufactures; elle passait pour la cité la plus importante des Etats des comies de Champagne. Un écrivain du pays, à qui nous laissous la responsabilité de l'assertion, a été jusqu'à dire que Provins contensit 20,000 feux et 60,000 hommes employés aux fabriques de draps, de cuir et aux teintureries. Provins était donc une sorte de Beaucaire; on y arrivait de tous les pays. La ville de Donay compriait aussi, alors, un grand nombre de fabriques de draps de laine et de foulonneries. (Quantum mutata....) Il était naturel que des rapports conmerciaux s'établissent eurre les deux villes.

des foires durant le fieste. Et si dist que li borgne de Donay ki est markansde keuaus en estoiet kieretains. Apries li vallet li me et li autre remourent à la fieste dou laudi et la leur fisent encore cil de Douay lait saulant. Et cil de Lille en alerent parlet a labet de Saint Denise. Et liabet commanda que il fuissent en pais. Et si dit que Jehans Delebare valles des markans Dories dit a cis valles de Lille, que cil vallet de Douay li auoient dit que li jousteur de Douay leur auoient mandet que il fesissent honte a ciaux de Lille, et illes en aquiteroient tous quites.

justice du lieu. Et le lendemain 28 d'eux furent assurés par les maitres des foires pour le courant de la fête (1). Et il ajouta que le Borgne de Douay, qui est marchand de chevaux, en étoit et que lui et le valet revinrent à la fête du Landi (2) ; que là ceux de Douai firent encore semblant de vouloir chercher noise à ceux de Lille, que ceux-ci furent trouver l'abbéde Saint-Denis et que l'abbé ordonna qu'on restât en paix. Il ajoute encore que Jean Delbarre, valet des marchands d'Orchies, dit aux valets de Lille, que ce valet de Donai avoit dit, queles jouteurs leur avoient mandé qu'ils fissent honte à ceux de Lille et qu'ils seroient ainsi quittes.

Jehaus de Warenghien eskenius de Lille t. j. dit, que li et Ernous Magres, Alars Vretes, Thomas Gonmers. furent a arme la u Vincans Clinkars eut le puing cope. Et si dit que il entent que par le loy de Saint Omer, il nest enconpes don puing choper; non pour quant si dist il que il ne le copa mie. Ains le fist Ernous Magres. Et se dit que il ne sent point dou cril tresei; adont que il fu reuenus dou fet. Encore dit il que il ne fu onques a plus de cevaucies que a cesti pour le content. Jean de Warenghien, échevin de Lille, témoin juré, dit que lui, Arnould Magrez, Allart Vretes, Thomas Gommer furent armés là, où Vincent Clinkart eut le poing coupé; que d'après la loi de Saint-Omer, il ne se croit pas coupable pour s'y être trouvé (3); que ce n'est pas par lui que le poing fut coupé, mais par Arnould Magrez; qu'il ne se sent pas atteint par là, quoiqu'il se soit trouvé au fait; que de plus, il n'a jamais été à d'autre chevaucie, à propos du discord.

Jehans Platemuse t. j. dit que dou fet - Jean Platemuse, témoin juré, dit qu'en

<sup>(1)</sup> Il y avait des officiers de justice préposés au service de ces foires. — Les maitres des foires évaient des sortes de commissaires de police qui avaient une grande étendue de pouvoir, lors de la tenue de ces foires. (Ord. des rois de France Charles IV et Philippe-le-Bet, 10me 1\*\*)

<sup>(2)</sup> Fête de Saint-Denis. (V. dessus.)

<sup>[5]</sup> Jean de Warenghien fait sans doute ici allusion au singulier privilège, dit de composition, pour les cas de meutres et d'assassians, attribué à la ville de Sain-Omer par Robert II, comte d'Artois. Ce Jean de Warenghien peut être celui oni fut roid et l'Eninette en 1504 et en 1504.

(51)

encore dit ni fuil mie ale ceuaucie de Raisse; dou valeton ki fu baingnies et de Daniel le clerc il ne set nient.

Alars Vretes t. j. dit il fu anoec les autres la u Vincans Clinkars eut le puing copet, et dist que Ernous Magres li copa, si que il demora pendant un pau don cuir, ansi que a un festul; et Jehans de Warenghien preist lespee et cele piel copa. A ee fet fir ausi Thumas Goumer et v furent a armes ou paisbien vi jours. Et dist que il ne fu en nulle autre ceuaucie que en cessi. Et encore dist il que il a bien entendu que li desfense auoit este faite de par Monseingneur, mais il ne le sauoient nient ne ne set mie se le cris cust este fait adonc.

Pierre Tuelaine t. j. dit que il nen set nient.

Jehans Joie Deleruielle t. j. dit que il oit dire Ernous Magres que il auoit cope meisme le puins Vincant Clinkars et que sespee li rebroussa.

Jehans Deleporte t. i. dit que on donnoit a entendre à cestur tiemoing et as

Vincant Clinkart il en fut jugies a lx ll. et ce qui concerne le fait de Vincent Clinkart, il en a été jugé et condamné à soixante livres ; qu'il n'a point été à la chevaucie de Raches ; qu'il n'étoit point la lorsque le petit valet fut jeté à l'eau, et qu'il ne sait riendu fait de Daniel le Clerc.

> Allart Vretes (1), témoin juré, dit que il fut avec les autres là où Vincent Cliukart eut le poing coupé ; il dit que c'est Arnould Magrez (2) qui le lui coupa; que le poignet demeura pendant à un peu de peau, ainsi qu'à un fétu; que Jean de Warenghien prit son épée et coupa celle peau. A cette entreprise fut aussi Thomas Gommer; qu'ils y furent armés, et qu'ils restèrent bien six jours au pays de Saint-Omer; qu'il n'alla à aucune autre chevaucie. Il ajoute qu'il a bien entendu dire qu'une défense avoit été faite de par Monseigneur; mais qu'il ne savoit pas et qu'il ne sait pas encore à présent si la proclamation en a été faite.

> Pierre Thieulaine, témoin juré, dit qu'il ne sait rien.

Jean Joie Deleruielle, témoia juré, dit qu'il a entendu Arnould Magrez lui-même dire qu'il avoit coupé le poing à Vincent Clinkart, et que son épée rebroussa vers lui.

Jean Deleporte, témoin juré, dit que l'on donnoit à entendre à ce témoin et aux

<sup>(1)</sup> Plusieurs Wretes, plusieurs Gommer, plusieurs Thieuluine, plusieurs de Joie furent aussi rois de l'Epinette.

<sup>(2)</sup> Arnould Magrez et son frère Pierre furent, plus tard, mis à mort par ordre du Comte pour avoir tué on fait tuer Jean Devillers.

autres boines gens de le ville de Lille, que cil de Donay disoient que seil pooient tenir ciaus de Lille que illeur feroient honte dou cors. Et a un jour il entendirent que il auoit de ciaus de Douay au bos de Raisse, ki les wetojent. Et cis ticmoins et autres alerent a armes au bos de Raisse et ni trouuerent nului et sen retornerent, et dist que il ne set se cefu deuant lecrit u apries. Et si dist que en cest ceuaucie fu Jehans Joie, Jehans Platemuse. Jehans Linier. Jakemes ses freres, Gillebiers Linièrs, Colars Denis, Bictremius Hangouars, Jakemes Dorcies et Jehans Faleske, Hubiers Reinars, et dist que il en ieut entour xviii, mais il ne li en priet mie souuenir des autres nonis. De celui ki fut baingnies il ne set nient. Eucore dit il que il a oi dire Ernoul Magrez que il copa celui Vincant Clinkars le pung et que il auoit escarde sespee mais il ne set mie que illi plus copast.

Gilles valles Tumas Gonner 1. j. dit que il uit le dernier jor en le Pentecouste que Ernous Magres, — Jehans de Warengen, — Alars Vretes et Tumas Gonmers coururent sus i home de Douay que on nonmoit Vincant Clinkart et il li fisent estendre le pung et Ernous Magres li copa le pung, si que il deniora pendant a une piel. Et Jehans de Warengien, u Alars Vretes il ne set lequel, li esraca. Et dit que il murent le nuit dou cinkesme et leur mestre remourent a Lillele delinis on

autres personnes notables de Lille, que ceux de Douay disoient que s'ils pouvoient tenir ceux de Lille, ils leur feroient honte du corps (les maltraiteroient). Un jour, on leur dit qu'il y avoit de ceux de Douai au bois de Raches qui faisoient la garde ; qu'alors ce témoin et autres allèrent armés au bois de Raches, et que n'y avant trouvé personne, ils s'en retournérent. Il ajoute qu'il ne sait si ce fut avant ou après la défense du comte. En cette chevaucie, dit-il, se trouvoient Jean Joie .-Jean Platemuse . - Jean Linier . - Jacques son frère . - Gislebert Linier . -Colars Denis, - Barthélemi Hangouart 1. - Jacques d'Orchies, - Jean Falesques, · Hubert Renars. Et il ajoute qu'ils v étoient environ dix-huit, mais il ne peut se souvenir des autres. De celui qui fut baigné, il ne sait rien non plus. Il rapporte qu'il a entendu dire qu'Arnould Magrez a coupé le poignet à Vincent Clinkart et qu'il a ébréché son épée ; mais il ignore qui a achevé de couper le poing.

Gilles, valet de Thomas Gommer, témoin juré, dit que le dernier jour en la Pentecote, Arnould Magrez, Jean de Warenghien, Allart Vretes et Thomas Gommer coururent sus un homme de Douai qu'on nommait Vincent Clinkart, et qu'ils lui firent 
étendre le poignet; qu'Arnould le lui 
coupa et qu'il resta pendant à une peau ; 
que Jean de Warenghien ou Allart Vretes, 
il ne sait lequel, le lui arracha. Il dit encore qu'ils demeurèrent la nuit du cinquième jour et que leurs maîtres retour-

<sup>(1)</sup> Famille noble de la châtellenie de Lille, déjà franc-fieffée dans le Cambrésis au XIII<sup>o</sup> siècle, et d'où sontsortis les comtes et marquis d'Avelin. Les d'Hanqonart eurent plusieurs rois de l'Enjuette.

cinkesme.

nèrent à Lille le cinquième ou le dernier jour.

Thomas Gommer, témoin juré, dit qu'il

Thumas Gonmers t j. dit que il ſu auoce les autres la u Vincant Clinkars eut le pung cope et dist que Ernous Magres li copa le puing auces dune piel et Jehans de Warengien bouta sespee desous et li parcopa. Et dist eis tiemoins que il est cousins en outre a celui Jakemes Lemonier qui ſu naures a Douay et et que pour cou que il ialla ee ſu parentage; et si dit que il ne set quant ce ſu u deuant le Pentecouste u apries.

Inomas commer, temori jure, dit qu if fut avec les autres là où Vincent Clinkart eut le poing coupé, une peau exceptée; que Jean de Warenghien passa sonépée dessous et la lui parcoupa. Il dit, ce témoin, en outre, qu'il est cousin à Jacques Lemonier, qui fut blessé à Douay, qu'il y fut à cause de sa parenté à l'offensé; il ne sait si c'est avant ou après la Pentecôte.

Encore sont cist tiemoing oit a Lille le mercredi apries le saint Vincant.

Jelians Delevile preuos de Lille t. j. dit que entre le Pentecouste et le saint Jehans ki passes est, uns flamenghians ki manoit auoec lui, li fist a sauoir que uns garcons le venoit espier de par Raoul de Neelle, et li preuos qui se doutoit de Raoul de Neele et fet encore, fisi cuere le garcons, et le prist li flamengians dehors le porte dou Moliniel et lamena a le maison le preuost. Et li preuos lenmena de nuit as kans et lenfoui pour faire gehir. Et quant li preuos ni troua nient, ille laissa aler. Et dit que cus ou despit de ciaus de Douay il ne le fist nient. Encore dit cis tiemoins que li bailluis fist desfendre a erier a le breteske de par Monseingneur le conte de Flandre que nus ne se meust pour locoison de

Encore sont les témoins entendus à Lille le mercredi après la Saint-Vincent.

Jean Deleville, prévôt de Lille, témoin juré, dit qu'entre la Pentecôte et la Saint-Jean passées, un flamand qui demeuroit avec lui,lui fit savoir qu'un garçon venoit l'épier de la part de Raoul de Nesle (1). Le prévôt qui se méfioit de Raoul de Nesle, comme il le fait encore, envoya chercher le garçon. Le flamand le prit et le conduisit hors de la porte du Molinel, et le mena ensuite à la maison du prévôt. Le prévôt conduisit ce garcon à la nuit aux champs et l'enfouit pour le faire avouer. Le prévôt n'avant obtenu aucune preuve, il le laissa aller. Mais il dit qu'il ne fit rien en vengeance de ceux de Douai. Il ajoute que le bailli fit désendre et crier à la Bretêque (2), de par monseigneur le comte de

<sup>(1)</sup> Raoul de Nesle, connétable de France, qui fut gouverneur de la Flandre pendant l'arrestation du comte Guy, au Louvre.

<sup>(2)</sup> Bretéque, lieu où se mettait, dans tontes les villes de Flandre, au devant des hôtels-de-ville, les actes de l'autorité, sous une treille eu fil de fer. Dans l'acception la plus étendue, lieu fortifé, défendu, de Brestochis.

de ciaus de Douay et de Lille sour cors et sours anoir. Et fu cis cris fait denant le Pentecouste y croit vraiement que ce fu le joisdi deuant le Pentecouste. Eucor dit il que Vincens Clinkars cut le puing copet dehors Saint Omer dedans les xv jours apries cou que li cris fuses. Eucor dit il que il nen set nient dou desroit que cil de Lille fissent a Douay, car il et Jakemes Dorcies et Paskiers li borgnes sen partirent le matince tempe de le vile, auant que li grante route de ciaus de Lille sen partissent.

Crespins li elers le baillui de Lille 1. j. dit que il oi crier le ban de par le conte de Flandre à Lille sour cors et sour auoir que nus ne se meust p.le content de ciaus de Lille et de Douay et croit vraiement que li cris fu fais le joidi deuant le Pentecouste. Et si dit que li eskeuuin de Lille furent recuis deuant cou par le baillui de faire le ban et il le refuserent à faire.

Colars Denis eskeuuins de Lille I. j. dit que entour le saint Jehans ki est passes il et autre boine gent de Lille alerent a armes jusques viers Faumont pour vengier se il peussent de ciaus ki mesfait autient a sen ferer et a Lehans Platemuse Flandre, que nul ne se portàt à aucune violence à propos de ceux de Douay et de Lille, sous peine de la perte de corps et de biens; que ces proclamations furent faites avant la Pentecôte, et il croit positivement que ce ful le jeudi d'avant. Il ajoute que Vincent Clinkart ent le poing coupé hors de Saint-Omer quinze jours après que les publications furent faites; qu'il ne sait rien du trouble que ceux de Lille ont fait à Douai, car lui et Jacques d'Orchies avec Pasquier le Borgne partirent de la ville de bonne heure, bien avant que la grande troupe de ceux de Lille ne se mit en route.

Crépin, clere du bailli de Lille, témoi puré, dit qu'il entendit crier le ban de par monseigneur le comte de Flandre, à Lille, sous peine de corps et de biens, de ne se mouvoir à propos du différend de ceux de Lille et de Douay; il croit positivement que la proclamation fut faite le jeudi devant la Pentecòte, et dit que les échevins furent requis avant cela par le bailli de publier le ban et qu'ils refusèrent de le faire.

Colars Denis, échevin de Lille, témoin juré, dit qu'aux environs de la Saint-Jean passée, lui et autres gens notables de Lille allérent en armes jusque vers Faumont (2) pour se venger, s'ils le pouvoient, de ceux qui avoient maltraité son frère et

<sup>(1)</sup> Faumont est l'endroit le plus auciennement connu de la paroisse de Coutiches. Clémence de Bourgogne, femme de Rohert de Jérusalent, comte de Flandre, y commença un monasière qu'elle transféra à Bourbourg en 1102. Faumont forme mainteuant une commune séparée et se trouve situé à deux lieues de Doual, sur la route qui condoit de cette ville à celle de Lille.

sen cousin jermain. Et si dit que il nen est mie souvenans que desfense eust adone este faite de par monseingneur le conte, Et si dit que il estoient entour xiiii; dont il nomme Jakemes Dorcies, Jehans Platemuse, Jehans le Neueut, Jakemes le Neueut, Gillebiers le Neueut, Thumas Gonmers, Gherars Lemonier, Faleske le père, Hauet Deleporte; des autres neli sounient il mie. Eucore dit il que cil de Douay fissent annoncier leur fieste a Lille el le gent de Lille iuionrent.

Jakemes Dorcies t. j. dit que auwan denant le Pentecouste Jakemes Limoniers clers de campaingne vint a cestui tiemoing au soir jour faillant la u ile estoit a la fontaine au Cange et li pria que il venist aueue lui dehors le porte dou Molinel, et ensi le fist. Il y trouva que Jakemars li fius Gillion le neuveut, et encore uns autres dont il ne li souuient mie, tenoit ilec un garçon et li metoient sus que ille venoit espier pour le faire encore laidengier u tuer, et ille le noioit adoi , et si auoit la une buire deuwe, et le coignent et boutoient et faisoient sanlant pour lui desvietir. Et cis tiemoins leur blama et disoit que ille laissassent ester. Et dont senpart il. Et sour couil remourent apries cestui tiemoing et il prierent que il nenist aquec aus au preuos et fesist p.coi cis garçons fu ariestes. Car

Jean Platemuse, son cousin-germain; il dit qu'il n'est pas en souvenance que la défense ent alors été faite de par monseidénse ent alors été faite de par mosterigneur le comte; il ajoute qu'ils etoient environ quatorze, desquels il nomme Jacques d'Orchies, Jean Platemuse, Jean le Neuveut, Jacques le Neuveut, Gillebert le Neuveut, Thomas Gommer, Gérard Lemonnier, Falesque le père, Anne Deleporte, des autres ne lui souvient. Encore il que ceux de Douay firent annoncer leur fête à Lille et que les gens de Lille y furent [1].

Jacques d'Orchies, témoin jnré, dit qu'avant devant la Pentecôte, Jacques Lemonnier, clerc de Champagne, vint trouver ce témoin au soir le jour tombant où il se trouvoit, à la fontaine au Change (2), et le pria de venir avec lui hors de la porte du Molinel, ce à quoi il consentit (3). Et il y trouva Jacques, le fils de Gilles le Neuveut, et encore un autre dont il ne se souvient pas, qui tenoient là un garçon et l'accusoient d'être un espion, et le menaçoient de le nover. Et Jacques Lemonier lui répétoit qu'il venoit pour espionner, afin de le faire encore maltraiter ou tuer, et qu'on ne lui diroit pas d'adieu s'il v avoit là une flaque d'eau; et le cognoient, lui donnoient des coups de poings et faisoient signe de vouloir le déshabillèr. Ce témoin les blàma, leur

<sup>(1)</sup> Les Neuveut, Nepveut et les Denis furent aussi rois de l'Epinette.

<sup>(2)</sup> La fontaine au Change se trouvait à peu près sur l'emplacement de la Bourse actuelle de Lille, vers la rue de la Cordewannerie , entrée de la rue des Maldaes. On la nommait Fontaine au Change, parce que les Changeurs établissient l'eurs comptoirs ambulants à l'enoure.

<sup>(5)</sup> La porte du Molinel, aiusi nommée, à cause d'un petit moutin qui se voyait sur le rempart , était à l'extrémité de la rue de ce nom, au midi de la porte Notre-Dame actuelle.

ils cuidoient que ce fust une espic. Et il respondi volontiers. Et dont lamena cis tiemoins et Jakemes Limoniers a le maison le prenost, et li preuos le retint en prison et plus il nen set. Fors tant que entour viii jours apries demanda a ecstui tiemoi, li preuos q. il feroit de cest gareon il cuidoit bien que il nestoit mic espie, et il respondi: Laissiele aler. Je enidois que il fust enuois. Encor dit il que il fn en une ceuaucie ki faite fu viers Faumont a le requeste de Jehan Platemuse et fu anec lui Jehans Linies, Gillebert Linies, Jakemes Linies. Colars Denis. Jehan Plateniuse, Colars Dinans, Hubiers Ranars, Faleske Liperes , Gherars Limoniers , Jehans de le Porte et nest mie ciertains se cefu deuant le Pentecouste u apries.

Biertremius Hangouars t. j. dit que au uiespre quant les joustes furent faillies si conpaingno de Lille lenmenerent auoce aus en le place et si auoient especs et bastons. En conme il estoient en le place si passa la uns valetons entraus, et li uns dans ki a anon Jehans de le Porte li demanda dout ieste et il dist je sui de Douai. Et Jehans hauca le paume et le feri au visage. - Tien pour cou que ties de Douay. Et uns bourgois de Douay isourvient que il ue set mie nonmer, seil conmenca a parler. Et cistiemoins el parla au bourgois et leu apaisa et leur blama leus oeuures, et sen parti daus p. cou que il estoit meheties. Et li autre i demorerent, ki

disant qu'ils le laissassent exister, et ils s'en séparèrent. Et sur ee, ils revinrent après ce témoin et le prièrent de venir avec eux vers le prévôt. C'est pourquoice garcon fut arrêté, parce qu'ils pensoient qu'il fût un espion: ledit témoin répondit : « Volontiers, » Et alors lui et Jacques Lemonnier le menèrent à la maison du prévôt, et le prévôt le retint en prison. Il n'en sait pas plus, si ee n'est que huit jours après, le prévôt lui demanda ce qu'il feroit de ee garçon , pensant bien qu'il n'étoit pas espion. Il répondit : « Laissez-le aller. » Et je crus qu'il étoit parti. Encore, dit ce témoin, qu'il fut en une chevaucie qui fut faite vers Faumont à la demande de Jean Platemuse, et s'y trouvoient Jean Linier, Gilbert Linier, Jacques Linier, Colars Denis, Jean Platemuse, Colars Dinans, Renars, Falesque le père, Gérard Lemonnier, Jean Deleporte. Il n'est pas certain si ce fut avant ou après la Pentecôte.

Barthélemi Hangouart, témoin juré, dit qu'au soir, lorsque les joûtes furent terminées, ses compagnons de Lille l'emmenèrent avec eux sur la place; qu'ils étoient porteurs d'épées et de bâtous. Comme ils étoient là passa un jeune valet au milicu d'eux, et l'un de ses compagnous, qui se nomme Jean Deleporte, lui demanda : « D'où ètes-vous? » Il répondit : « Je suis de Douay.» Et Jean leva la main et le frappa au visage, « Tiens, voilà pour ce que tu es de Douay.» Un bourgeois de Douay étant survenu, dont il ignore le nom , commenca à parler de cette voie de fait : ce témoin en parla au bourgeois : il blâma l'agresseur, appaisa les choses et estoient bien il viii, desquels il neli sonuient mie fors que de celui Jelian et Jakemes le Neueut. Et le miercredi quant cil de Lille se partirent de Bonay, li garcon ki les suioient abatoient gaiolles et caudrons et brissoient taut cou que il trouuoient en leur voies. Encor dit il que il ne set nient dou fet Adenet Douay, ne de le deffense le Conte.

Gilles Musars li macelier de Douay 1. i, dit que entour xy jours denant le Pentecouste n la entour, il senvenoit des freres de saint Jakeme toute leseluse qui va a le porte de Weppes, et encontra sour cele ecluse Hanet Rikemer et deus autres auvekes lui que il ne connoist mie. Et venoient devisant entraus que, seil tenoient auchun des demisiaus de Douay que il locciroient. Et ensi con cis plaignans les aproissoit il oi que il dissent-vesci un de Donay nous le baingnerons, au despit de ciaus de Douay - et le bouterent ou fosset et quant cis en vot issir ille rebouterent eus et fissent saulant sakier les coutianx. Et couvent que il nassast les dou fosset pour le peur dans; et ce fet vit Henries fius Jakemon Denis si conme il dit.

se sépara d'eux parce qu'il en étoit chagriné, et les autres restérent. Ils étoient bien huit. Il ne se souvient que de Jean et Jacques le Neveut. Le mereredi, quand ceux de Lille partirent de Douai, les garçons qui les suivoient abattoient les cages des oiseaux et les chaudrons, et brisoient tout ce qu'ils trouvoient sur leur chemin. Il ajoute qu'il ne sait rien du fait d'Adam Douay et de la défense du Comte.

Gilles Musart, le boucher de Douai, témoin juré, dit qu'aux environs quiuze jours devant la Pentecôte ou à l'entour, il s'en venoit des frères de Saint-Jacques (1), vers l'écluse qui se trouve près la porte des Wetz 2). Il rencontra sur cette écluse Anne Richemer et deux autres avec lui qu'il ne connoit pas, et ils marchoient parlant entre cux, disant que s'ils trouvoient un des damoiseaux de Donay, ils le tueroient. Et comme ce plaignant les approchoit, il entendit qu'ils disoient : « Voici un de Douay; nous le baignerons » pour dépiter ceux de Donai. » Et ils le poussèrent dans le fossé : et quand celuici en voulut sortir, ils le rejetérent dedans, et firent semblant de tirer leurs couteaux, ce qui l'engagea à passer les deux fossés par peur d'eux. Et cela fut vu par Henri, fils de Jacques Denis, ainsi qu'il est dit (3).

<sup>(1)</sup> L'église de Saint-Jacques.

<sup>(2)</sup> L'écluse des Wetz se trouvait sur l'emplacement de la Picorée, aujourd'hui place des Wetz, à la même distance de la Scarpe que la vanne de décharge qui passe sous l'ancienne chapelle de Notre-Dame des Wetz, devenue ensuite petites boucheries, aujourd'hui l'École d'enseignement mutuel.

<sup>(5)</sup> Pour expliquer ce passage, il faut dire que le cours d'eau, venant du pont Saint-Jacques, se divisait en deux branches à la place des Weiz, l'une alimentant, le moulin et l'autre servant de décharge; de là deux foises.

Henries fius Jakemon Denis t. j. dit que auwan cou que li contens fust commencies de Douay et de Lille, cis tiemoins sen aloit viers saint Jakeme toutes les escluses et la vii il que Gillos le maceliers Jauoit ses mains devant le moulin dou Poupelier, et la viont Hanes Rikemers et doi autre auoeskes lui, que il ne set mie nonner, et vit que Hanes Rikemers bouta dou genoul celui Gillos por coi il ala en leuwe jusques au genoul.

Jehans de le Porte t. j. dit que il vit Bietremius Hangouars , Jakemes Lunies Ernous Magres et autre dont il ne li souuient mie sen alerent don uiespre esbanier aual le Parc. Si avoient bastons en leur mains, et uns garcons i passa entreus 
et on li demanda dout il estoit et il respondi: Je sni de Douay. Et li uns daus lui 
donna une kenee. Et ne set mie liquel ce 
fist u il u autre. Et encore dit il que au 
partir de le vile li uns des ceuauceurs il 
ne set mie liques ce fut, donna a un 
houme une kenee.

Bietris de Houpelines t. j. dit que dou fet Adenet Douay que on dit auoir tenut por faire jehir ele nenset nient, et se dit que ou elle mane ou menage la auchuns tiemon dient que Adenes fu tenus pour faire jehir.

Aelis dou Markiet d'Esteres t. j. dit que elle nen set nient. Henri, fils de Jacques Denis, témoin juré, dit qu'avant que le différend se fût élevé entre Douay et Lille, ce témoin s'en alloit devers Saint-Jacques, suivant toutes les écluses, et qu'il vit que Gilles le boucher se lavoit les mains devant le moulin du Peuplier [4], et là vint Anne Rikemer et deux avec lui dont il ne connoît pas les noms, et il vit qu'Anne Richemer poussa du genou celui Gilles, pour quoi il alla dans l'eau jusqu'an genou.

Jean Deleporte, témoin juré, dit que lui, Barthélemi Hangouart, Jacques Linier, Arnould Magrez et autres dont il ne se souvient pas, s'en allèrent, vers le soir, se réjouir, se dirigeant du côté du Parc (2). Ils avoient en leurs mains des bâtons. Un garçon passa au milieu d'eux, et on lui demanda d'où il étoit; et sur sa réponse : «Je suis de Douay, » l'un d'eux lui donna un soufflet, et il ne sait qui commit ce fait de l'un ou l'autre. Il dit encore qu'au départ de la ville, un qu'il ne connoit donna encore un soufflet à un homme.

Béatrix de Houpelines, témoin juré, dépose que de ce qui est dit de ce que l'on a fait souffrir à Adam, elle ne sait rien; mais que où elle demeure, quelques témoins disent que Adam fut retenu pour le faire avouer.

Alix Dumarquet , d'Estaires , t. j. , dit qu'elle ne sait rien.

<sup>(1)</sup> La chapelle Noire-Dame des Wett n'ayant été érigée que dans le XIII\* siècle, il est probable que le moulin n'avait pas encore pris le nom de Moulin de Notre-Dame des Wetz et qu'il était désigné sous celui de Moulin du Peuplier.

<sup>(2)</sup> Le Parc s'étendait de la porte du Marché jusqu'au-delà de l'église Notre-Dame.

We sont li ticmoing oit pour la We sont les temoins entendus partie de Bille, premierement sone le plai te Refan Ratemnse, Sakemin fil Rambiert Denis , Bakemon Bridelete , Frumant fi pissonier de donce enwe et Sehan valet Brission Boure oil a Wille, par IN onseingn. delnehi et Refian de BRenin le venredi apries le jour saint gol lan del Encarnation M. CC. lxxx iiij.

Mesires Pieres fius seingneur Ernoul le goudallier de Douay, eapelains a saint Piere de Lille, dit que lendemain de le fieste, quant li justeur de Lille estoient partis de Douay, Jehan Platemuses et si conpaingnon deuant nonmet estoient demorerent en lostel seingneur Ernoul deuant dit, pour conter et pour paier leur despens. Et ensi conme il estoient en souniet de tel besoingne et cis tiemoins auoec aus, il oirent une grant noise de gent deuant leur ostel dou kemun de Douay bien

pour la partie de Wille , premierement snr la plainte Rean Plalemuse, Racques, fils de Rambert Penis, Macques Bribelete , Ernmant le poissonnier d'ean donce, et Bean, valet de Brission Senre, a Wille, par BTonseignenr D'Anchy et Rean de BI enin . le vendredi après le jont Saint-Bol, l'an de l'Ancarnation M. CC. laxx iiij.

Messire Pierre, fils de seigneur Arnoul le brasseur de Douay, chapelain à Saint-Pierre de Lille (1), dit que le lendemain de la fête, lorsque les jouteurs furent partis de Douay, Jean Platemuse et ses compagnons, précédemment nommés, étoient demeurés à l'hôtel du seigneur Arnould, dont il est parlé, pour compter et pour payer leurs dépenses. Comme ils étoient à soigner cette besogne, et ce témoin avec eux, ils entendirent un grand bruit de gens du commun de Douai devant leur

<sup>(1)</sup> Le chapitre de Saint-Pierre, à Litte, jouissait d'une belle renommée. It avait été formé en 1055 par Bauduin V, surnommé de Lille ou le Pieux.

jusques a V cccce, et si estoient entraus dehors lostel, Watiers li Kieure et Thumas ses freres Et si dit que ecle gent dou kemun entrerent enx et par les huis et par les feniestres a force et demanderent, est euis Jehans Platemuse. Et eis tiemoins leur dist oil que li voles vons. Et ils disent : Cil de Lille ont batnt les bourgois de ceste vile il le coupera. Et il sesforcierent moult de moner amont ou solier la u cil de Lille estoient et eis tiemoins les enpecea a senpooir. Et en dementiers que eis tiemoins estoit en sounies a luis deuant, Guillotte d'Estres et Biernars Sauves monterent amont ou solier et eis tiemoius couru apries, et fist Jehan Platemuse et ses conpaingnous monter amont en un antre solier plus fort. Et demora cis tiemoins a luis dou premier solier pour desfendre de seu pooir que cil de Douay ni cutraissent. Et un en ieut que eis tiemoins ne set nonmer ki trois fies vint alluis le coutiel tret et fut reboutes ariere. Et eusi cou cis tiemoins estoit aluis un estoc en se main, doi siergant le bailliu de Donay, Robiers et Ernous vionrent pour monter amont et illeur desfendi que il ni entraissent. Et il respodirent que il ni uenoient p. nul mal et cistiemoins sanisa que il estoient an bailliu et illeur dist : Beau singn, volces prendre ceste gent de Lille en le prison Monseingn, le conte et par cou se Diu plaist seront il sauuet. Et il dissent que oil volentiers. Et demanda eis tiemoins a Jehan Platemuse et a ses conpaignous seil se voloient metre en le prison Monsingn. le conte et il dissent oil. Et a ces parolles sires Simons Males et sires Jakemes Liblons inionrent; et eis tiemoins leur desfendi que il ni entraissent.

hôtel, et bien jusqu'à einq cents. Et entre enx se trouvoient Watier le Cœuvre, et Thomas son frère. Ces gens du peuple entrérent violemment par la porte et par les fenètres, et ils demandèrent si Jean Platemuse étoit là. Ce témoin répondit oui! et les interrogea sur ce qu'ils lui vouloient, et ils lui répondirent: « Ceux de Lille ont battu les bourgeois de cette ville; il le paiera. » Et ils s'efforcèrent de monter en haut à l'étage où se trouvoient ceux de Lille ; ce témoin les en empêcha le mieux qu'il put. Pendant que ce témoin étoit occupé à veiller sur la porte par-devant, Guillaume d'Estrées et Bernard Sauves montérent à l'étage : ce témoin cournt après et fit monter Jean Platemuse et son compagnon à un autre étage plus haut ; et ce témoin demeura à l'entrée du premier étage, pour empêcher de tont son pouvoir ceux de Douay d'y entrer. Et il y en eut un que ce témoin ne sauroit nommer qui, trois fois, vint à l'entrée le couteau tiré, et fut repoussé en arrière. Comme ce témoin étoit à la porte, un estoc en main, deux sergents du bailli de Douai, Robert et Arnould, vinrent pour monter, et il leur défendit d'entrer; ils répondirent qu'ils n'y venoient pas à mauvaises intentions. Ce témoin s'avisa qu'ils appartenoient au bailli, et il leur dit : « Beaux seigneurs , » voulez-vous prendre ces personnes de » Lille et les mettre en la prison de Mon-» seigneur le comte. Et par ce moyen, s'il » plait à Dieu, ils seront sauvés. » Ils répondirent : Volontiers ! Ce témoin demanda à Jean Platemuse et à ses compagnous s'ils vouloient se mettre à couvert dans la prison de Monseigneur le comte, et ils dirent qu'oni. Alors survinrent sire

Et il respondirent que il ni neuoient por nul mal ainsi uenoient por aidier a sanuer ces gens de Lille. Et quant il furent amont illeur saula boin que il fuisent pris et menet en le hale en le prison le conte et la seroient il plus seurement, et ensi les comenerent il en le hale, parmi les gens dont il i auoit si grant plente que a paines pooient il aler : car le peuple croissoit a pas pour le noise. Encor dit il que deuant douc que il fuissent ensi pris il disoient : Biau singneur, que nous demandes vous, se nous vons auons riens mesfait uous le vons amenderons volontiers, pour Din merchit; et si antres vous a mesfait ce poise nous. Encore dit il que quant il furent eu le hale . Ji eskeuin fisent crier le ban sour jestre banit x ans de le vile et sour lx II. que ne leur mesfesist nient.

Cholars de Londres t. j. dit que le jour apries le fieste il se parti del ostel ou Jehans Platemuse et si compaignon estoient à Douayet trouna en le rue grant plente de gent ahaces, amakes, apetas en arbalestres ansi que asaillir un chastiel. Et si come cis tiemoins passait entraus illi demandèrent dont il estoit. Il eut peur si dist que il estoit Dengleterre et sen ala al ostel monseingneur Willaume de Flandre. Et au reuenir il oit dire que Jehans Platemuse et si compaignou estoient pris et

Simon Malet et sire Jacques Leblond. Ce témoin leur défendit d'entrer. Ils répoudirent qu'ils n'y venoient pour nul mal , mais bien pour sauver ces gens de Lille. Quaud ils furent moutés, il leur sembla bon que ceux-ci fussent pris et conduits eu la halle à la prison du conite, et que là ils seroient plus en sureté. Ainsi ils les emmenèrent en la halle, au milieu de la foule du peuple, et cette foule étoit si grande qu'à peine s'ils pouvoient marcher, car elle s'accroissoità chaque pas, à cause de la querelle commencée. Il ajoute que ceux de Lille disoient avant d'être arrêtés: « Beaux seigneurs, que nous de-» mandez-yous, si nous yous avons fait » quelque mal, nous nous amenderons volontiers, pour Dieu, merci! Et si d'autres vous ont méfait, cela nous » fait peine, » Et lorsqu'ils furent en la halle, les échevins firent crier un ban par lequel ils annonçoient que ceux qui feroient le moindre mal à ceux de Lille seroient bannis de la ville pendant dix ans et condamués à soivante livres d'amende

Colars de Londres, témoin juré, dit que le jour après la fête, il partit de l'hôtel ou Jean Platemuse et son compagnon étoient à Douai, et qu'il trouva dans la rue une grande quantité de gens ayant des haches, des massues, piques et arbalètres, ainsi que s'ils alloient assaillir un château. Comme ce témoin passoit au milieu d'enx, ils lui demandèrent d'où il étoit; il eut peur, et dit qu'il étoit d'Angleterre. Il s'en alla à l'hôtel de Monseigneur Guillaume de Flandre. A son retour, il entendit dire

mis en prison.

que Jean Platemuse et ses compagnons étoient mis en prison.

Jakemars ki fut clers Jehansle Neunent t. j. dit que lendemain de le fieste li et Jehans Vont demorerent à Douay pour paier et pour conter a un oste de le maison Seingneur Rikart Doumarkiet, Et si conme il contoient al ostesse li ostes vint courant de le vile et leur dist que il se destournaisent car li kunmuns de le vile estoient estourmis et asaloient lostel Jehans Platemuse pour li tuer. Et li oste les menaen se cambre, kil grant peurs anoient et les mit en un solier desous et aloit et venoit a aus et portoit nounielles et apries il entendirent que li eskeuins auoient fait faire un ban sour lx ll, que nus ne mesfesist de ciaus de Douay a ciaus de Lille. Et dou sen partirent il.

Jacquemars, qui fut clerc de Jean le Neveut, témoin juré, dit que le lendemain de la fête, lui et Jean Vont restérent à Douay pour payer et pour compter à un hôte de la maison du seigneur Richard Dumarquet; et comme il comptoit avec l'hôtesse, l'hôte vint en courant de la ville et leur dit qu'ils se détournassent de leur route, car le commun du peuple étoit en agitation et assailloit l'hôtel ou étoit Jean Platemuse, pour le tuer. L'hôte les emmena dans sa chambre, ayant grande peur, et les mit ensuite en un étage audessus. Il alloit et venoit à eux, et leur apportoit des nouvelles. Après, ils entendirent que les échevins avoient fait faire un ban par lequel ils défendaient, sons peine d'une amende de soixante livres. que ceux de Douay fissent aucun mal à ceux de Lille. Et donc ils partirent.

Jehans Sauvages t. j. dit que lendemain de le fieste cis tiennoins dormoit en lestaule del ostel la u Jehans Platemuse estoit, et la viont Waubiers Likieure et grant plente dautre gent auokes lui ; et le trouverent dormant en lestaule et dissent:

— Wees en ei un de Lille. — Et le bâtirent moult bien. Et apries il alerent asallir le maison la u Jehans Platemuse estoit et dit que si li priestres ki fius estoit de loste ni fust, il eussent ocis Jehan Platemuse et ses conpaingnons. Et si dit que nns de ceaus de Douay auoit hauciet un de ceaus de Douay auoit hauciet un

Jean Sauvage, tèmoin juré, dit que le lendemain de la fête, ce témoin dormoit à l'écurie de l'hôtel où Jean Platemuse étoit; là vinrent Watier le Cœuvre et grande troupe d'autres gens avec lui; ils trouvèrent ce témoin dornant à l'écurie, et dirent : « Voyez, en voici un de Lille. » Et ils le battirent fort. Après, ils furent assaillir la maison (le corps-de-logis) où étoit Jean Platemuse. Le témoin dit que si le prètre (4) qui étoit de la maison ne se fut trouvé là, ils cussent tué Jean Platemuse et ses compagnons. Il ajoute qu'un

<sup>(1)</sup> Le chapetain de Saint-Pierre dont it est parlé ci-dessus.

maillot p. ferir cestui tiemoing en li tieste, quant li mieskine de le maison li toli le mail; et li Beghes li Menestrues j. vint et dist pour Diu ne le tues mie, cest uns poures garcons, ne le tues mie et par tant escapa cis.

Mestres Pieres de Houpelinnes t. j. dit que il ne set nient de le plainte Jehan Platemuse fors tant con dist que li kemuns de le vile de Douay sesmut et crioit et se plaingnoit de con que cil de Lille au de partir que il fissent de le vile, auoient batut les gens par tant ke il estojent deDouay; et si oi dire que de cele esmeute vint que il se traisent viers le maison Arnoul le goudailler, la v il iauoit demoret encore gens de Lille. Et a entendu que troi eskeuins de Douai fissent faire ban que nuls ne se meust sour ciaus de Lille et les menerent en le hale pour eus warandir. Et lendemain au partir li eskeuin de le vile le conuoierent par cou que maus ne leur auenist. De cou que on dist que on leur escordi josteurs, dit que il n'en set nient, mais voirs est que il fu ordene que eascuns des josteurs de dehors aroit sen josteur de deuens et que nus ne poroit autrefie joster si aroient tout jostet.

Biertous de le Piere t. j. dit que lendemain apries le fieste nouvielles estoient en le vile que li bourgois de Lille auoient batut et laidengiet gens de Douay, Tumas de ceux de Douay avoit levé nn maillet pour l'en frapper à la tête, quand la servante de la maison lui enleva ce maillet; et le Bègue le Ménestrier vint et dit : « Pour » Dieu, ne le tuez pas, c'est un pauvre » garçon; ne le tuez pas. » Et ainsi il échappa.

Maître Pierre de Houpelines, témoin juré, dit qu'il ne sait rien de la plainte de Jean Platemuse, excepté que le commun peuple de la ville de Douay s'agitoit, crioit et se plaignoit de ce que ceux de Lille . lors de leur départ, avoient battu des gens parce qu'ils étoient de Douay; et c'est à la suite de cette agitation qu'ils se portérent vers la maison d'Arnould le brasseur. là où avoient encore été hébergés des gens de Lille. Il a entendu que trois échevins de Donai avoient fait publier un ban de défense de se mouvoir à propos de ce conflit, et qu'ils avoient conduit ceux de Lille en la halle pour les garantir; que le lendemain, au départ, les échevins les escortérent pour qu'il ne leur arrivat aueun mal. De ce qu'on leur auroit refusé des joûteurs, il dit qu'il ne sait rien ; mais qu'à la vérité il fut ordonné que chacun des joûteurs du dehors auroit son joûteur du dedans, et que nul ne pourroit joûter une antre fois lorsqu'il anroit eu son partenaire (1).

Berthoud Delepierre, témoin juré, dit que le lendemain après la fête, nonvelles étoient en ville que les bourgeois de Lille avoient battu et molesté les gens de

<sup>(1)</sup> Jusqu'ici il n'avait pas été parlé du prétexte futile qui donna lieu à cette affaire.

le Kieure viont a cestui tiemoing a Douav a le maison les Crasses, ensi que on parloit de ces coses, et li dist; tens parolles et nous mingues les pies et les mains, se je cuidoie que tu fuisses uns vaillans homs de Lille je te feroje ja si, que je te ronperoie les joes. Apries viont Watiers Musars et dist, les larons les faus moniers de Lille, les fius a putai ki nons ont batut nos bourgois. Cis tiemoius ne respondie mie a ces parolles, aues se trest ariere et tantost il oi un grant crit et crioit, a le mort a le mort, devant le maison Ernoul le goudailler ki est linis a huis de la maison les Crasses. Et cis tiemoins eut peurs et seufui par deriere et se quati ens le maison dune feme tresci, adont que il oi dire que bans estoit fais one uns ne mesfesist nient a ciaus de Lille.

Maistres Robiers clers de le vile de Douay t. j. dit que il nit devant le maison Ernoul le goudallier asaulce de menue gent et disoient et crioient, voire souferons nous que enis de Lille seront ci et il zont laidengier les nos. Et dont juiont sires Simons Males et antre gent auockes Ini et emmenérent Jehan Platemuse, et ciaus ki estoient auoekes lui en le halle et dont fist on le ban que nus ne fust si hardis, que il se menst sonr ciaus de Lille. Et ee bans fu fais par deus ou par trois eskenins et fist cis tiemoins le ban pour faire les gens cremir one if ne mespresissent a ciaus de Lille. Car ban ne fait ou mie a Donay se nest par vii eskevins. Et demora Jehans Platemuse apries le ban un Douay. Thomas le Cœuvre vint à ce témoin, à Douay, à la maison des Crasses. lorsque l'on parloit de ces choses, et lui dit: « Tiens parole, et nous mange les » pieds et les mains; si je pensois que tu » fusses un vaillant homme de Lille , je » te souffleterois de telle sorte que je » l'enfoncerois les joues. » Après vint Watier Musars qui dit : « Les larrons, les » faux-monnayeurs de Lille, les fils de » p..... qui ont battu nos bourgeois, » Ce témoin ne répondit mot à ces paroles, mais il se retira en arrière. Bientôt après, il entendit nu grand bruit. On crioit: 4 mort! à mort! devant la maison d'Arnould le brasseur qui est porte à porte de la maison des Crasses, et ce témoin eut peur et s'enfuit par derrière; il se cacha dans la maison d'une femme jusqu'à ce qu'il cutendit dire que bans avoient été publiés qu'on ne fit rien à ceny de Lille.

Maitre Robert, clere de la ville de Douay. témoin juré, dit qu'il vit assemblés devant la maison Arnould le brasseur des gens du peuple qui disoient et crioient : « Vrai-" ment souffrirons-nons que ceux de Lille » soient ici , eux qui out molesté les nô-» tres. » Et alors vint sire Simon Malet avec d'autres, et ils emmeuèrent Jean Platemuse et ceux qui étoient avec lui en la halle. Ce fut en ce temps que l'on publia le ban que nul ne fut assez hardi de se porter à quelques voies de fait envers eeux de Lille; et ce ban fut fait par denx ou trois échevius. Ce témoin ne fit ce ban que pour effrayer les gens, afiu qu'ils ne se portassent à aucun excès envers ceux de Lille; car ban ne se fait jamais à Douav ( 65 )

jour u deus paisivlement pour faire se besoingne et sen paiement; et les conuoierent li eskeuins, celui Jehan et ses compaingnons, hors de le vile.

Jakemes Gielee li fius t. j. dit que il ala par deuant le hale a Douay et i vit la grant plente de gent asaulee; et cis tiemoins demanda a une feme que cestoit, et ele li dist, que on auoit asailli lostel de ciaus de Lille et auoient este en grant peril, et les auoit on pris et menes en le hale. Et eis tiemoins estoit desirans de sauoir que cestoit et sen ala en le hale et trouva la eskeuins et ciaus de Lille, et dissoient ces eskeuins saulant que il en fuissent dolant, et dont se partirent ils de

Ce sont tiemoint oit a Douay le venredi apries le mi quaresme.

la et furent paisuiblement en le ville.

Simons Males t. j. et requis dit que le miercredi apries mingnier, apries le fieste passet,cis tiemoins et sires Jehans Pikete estoient sour le pont et leur viont on dire que cil de Douay thuoient les bourgois de Tornai, et uns des preuos de Tournai leur viont meisurie que on les laissast hors por le péril de ciaus de Lille ki auoient mesfait si ce n'est par sept échevins (4). Ensuite Jean Platemuse resta un jour ou deux paisiblement à Douay pour faire sa besogne et ses paiements, et les échevins l'accompagnèrent avec ses compagnons hors de la ville.

Jacques Gelée le fils , témoin juré , dit qu'il passa pardevant la halle, à Douay, et qu'il vit là grande troupe de gens assemblés; ce témoin demanda à une femme ce qui se passoit; elle lui répondit qu'on avoit assailli l'hôtel où ceux de Lille étoient; qu'ils avoient couru un grand péril; qu'on les avoit pris et menés en la halle. Ce témoin étoit désireux de savoir quels étoient-ils, et il s'en alla à la halle; il trouva là les échevins et ceux de Lille. Les échevins faisoient semblant qu'ils étoient peinés de ce qui étoit arrivé. Ceux de Lille partirent de là et s'en furent paissiblement par la ville.

Ce sont témoins entendus à Douay le vendredi après la mi-carême.

Simon Malet, témoin juré et requis (2), dit que le mercredi après manger, en suivant la fête passée, ce témoin et sire Jean Pikete étoient sur le pont (3), lorsqu'on vint leur dire que ceux de Douay tuoient les bourgeois de Tournai : et l'un des prévôts de Tournai vint lui demander qu'on les laissat sortir, à cause du péril que

<sup>(1)</sup> On reconnaît ici le Clerc observateur des formes; il déclare que le ban n'a pas été fait dans la forme légale. Il résulterait de ce passage que la charte échevinale de Douai ordonnaît que nul ban ne fût fait par moins de six à sept échevins.

<sup>(2)</sup> Simon Malet était échevin.

<sup>(3)</sup> Sur le pont Saint-Jacques, sans doute.

a ciaus de Douay. Cis tiemoins et sires Jehans courirent tantost a le porte de Riulai et trouerent la plente des bourgois de Tournai et leur harnas, ki vorent issir, et les gens de le rue tous esmeus ki crioient et dissoient que cil de Lille les auoient batus et laidengies. Et dissoient que cil ki cou auoient fait, estoient passe par leuwe a lautre porte deviers le Temple. Cis tiemoins et sires Jehans fissent ouurir le porte et issir hors ciaus de Tournai. Et ensi que il passoient hors, cil de Douai en ahiersent I a keual et dissent cil est de Lille. Et cies temoin et Jehans Pikete dissent non est, il est de Tornai, et le fissent passer. Quant il furent hors, un en ieut a piet ki dist-Je sui de Lille je sui de Lille - et li comuns ki la estoit se tient pour mal apaisés de cou que cil estoient hors. Tantost leur vionrent nouvielles que on tuoit gens de Lille sour le pont ; et cis tiemoins et sires Jehans i coururent tantost : et trouuerent deuant le maison Ernoul le goudaillier dou conmun asaulet bien jusques a V cccce et cil dedens tenoient le maison encontre eus. Et cis tiemoins et sires Jehans entrererent eus et itrounerent enmi le maison auchun dou conmun que il ne connoist mie et liquel faisoien t saulant de monter vers ceaus de Lille. Et un en ieut a tout I coutiel que il ne connut mie que sires Simons fist widier. Et monta amont cis tiemoins et sires Jehans et et prisent auvec les fius Jant le Conte, Jehan Platemuse et le vallet Brission Soure couroient ceux de Lille pour avoir mal fait à ceux de Douai. Ce témoin et sire Jean coururent aussitôt à la porte de Riulai (1), et trouvèrent là beaucoup de bourgeois de Tournai avec leurs bagages qui vouloient sortir. Les gens de la rue, tout échauffés, crioient et disoient que ceux de Lille les avoient battus et molestés; on répondoit que ceux qui avoient fait cela étoient passés par l'eau à l'autre porte (2), devers le Temple. Ce témoin et sire Jean firent ouvrir la porte et sortir ceux de Tournai, et pendant qu'ils passoient la porte, ceux de Douay en arrêtérent un à cheval, disant : « Celui-ci est de Lille. » Sire Jean et le témoin répondirent : « Non, il est de Tournai , » et le firent sortir. Lorsqu'ils furent dehors, un d'eux, à pied, dit: « Je suis de Lille! je suis de Lille! » Et le peuple qui se trouvoit là fut fort courroucé de ce qu'il étoit dehors. Alors on vint leur apprendre que l'on tuoit les gens de Lille sur le pont (3). Ce témoin et sire Jean y coururent aussitôt et trouvèrent vis-à-vis la maison d'Arnould le brasseur un rassemblement de cinq cents personnes du peuple environ, et ceux du dedans les empêchoient de pénétrer dans la maison. Ce témoin et sire Jean y pénétrèrent, et trouvèrent dans la maison des individus du commun qu'ils ne connoissent pas , lesquels sembloient vouloir monter vers ceux de Lille. L'un d'eux avoit un couteau à la main. Sire Simon le fit sortir. Et alors ils monterent, et ils prirent avec

<sup>(1)</sup> La porte de Riulai se trouvait un peu à l'est de la porte Morel actuelle , qui n'était pas construite.

<sup>(2)</sup> Par la porte d'Eau.

<sup>(3)</sup> Ce ne peut être encore que le pont Saint-Jacques, attendu que les hôtelleries des Crasses et d'Arnould le brasseur, où logeaient ceux de Lille, étaient près du pont.

los et autres auocc aus et leur dissent que illes aviseroienta sauuete et nemiepour leur mal, mais pour leur bien et pour leur sauuete. Et ensi que illes menoient, cil dou kemun crioient — Hahai, vous warandissies ciaus ki nous ont batus et laidengies nos bourgois. Quant illes eurent en le hale li eskeuins conmanderent que cascuns alast enselui et dissent que cil de Lille ki la estoient ni auoient coupes, et que on leur feroit bien amender cou que on leur auoit fait. Et en le presense dou kemun, quant il eurent ces parolles dites il remenerent Jehan Platemuse et se conpaingnie al ostel.

Jehans Pikete t, j. et r. se concorde a Simon Malet tiemoin deseure dit.

Waubiers li Kieure t. j. et r. dit que le miercredi apries le fieste cis tiemoins vit deuant lostel Jean Platemuse grant asaulee dou kemun de le gent de Douay ki dissoient que cil de Lille les auoient batus, et sesforcierent d'entrer en le maison; et cis tiemoins i souruient et se mist audeuant pour desfendre que il ni entraissent et li force deus fu si grans quil ientrerent maugret lur et tost apries iuiont Simons Males et Jehans Pikete.

Ernous ligoudalliers t. j. dit que lendemain apries le fieste si conme Jehans Platemuse et autres entour aus iiii u aus cuinc, ki estoient demorent por paier les eux le fils Jean le Conte, Jean Platemuse, le valet Brission Soure et autres, et leur dirent qu'ils alloient veiller à leur sûreté. qu'ils ne craignissent qu'on leur fit mal. Et comme ils s'en alloient, ceux du commun crioient : « Hahai! vous sauvegar-» dez ceux qui ont battu et molesté nos » bourgeois. » Lorsqu'ils furent en halle, les échevins commandèrent que chacun se retirât chez soi; dirent que ceux de Lille qui étoient là n'étoient pas coupables, et qu'on feroit bien indemniser les plaignants du mal ou tort qu'on leur avoit fait. Et en présence du peuple, après avoir dit ces paroles, ils ramenèrent Jean Platemuse et sa compagnie à l'hôtel.

Jean Piquette, témoin juré et requis, dépose entièrement comme Simon Malet, témoin dont on vient de parler.

Wautier le Cœuvre, témoin juré et requis, dit que le mercredi après la fête, ce témoin vit devant l'hôtel où logeoit Jean Platemuse, grand rassemblement de gens du commun de Douay, qui disoient que ceux de Lille les avoient battus et qui faisoient tous leurs efforts pour entrer dans la maison. Ce témoin survint et se mit devant eux pour leur en défendre l'entrée; et ils firent tant qu'ils y entrèrent malgré lui, et aussitôt après Simon Malet et Jean Piquette y arrivèrent.

Arnould le brasseur, témoin juré, dit que le lendemain après la fête, comme Jean Platemuse et quatre ou cinq autres étoient restés pour payer les frais faits par fres des josteurs de Lille, gens de Douay vionrent en sen ostel tout esmut, et dissoient : U sont cil de Lille u sont eil de Lille, Et Jehans et si conpaignon se traisent amont es soliers por aus warandir. Et Bernars Sauues et Waukes li Noirs, uns macecliers et Eskardes uns macon en parlerent moult crueusement; dont iuiont Simons Males et Jehans Pikete et li siergant le bailliu et prisent ceaus de Lille et les enmenerent en le halle et apaisierent li kemun. Et si dit que il nen set plus nonmer doukemun de ciaus ki i furent.

Marghos meskine, adont Ernoul goudalliez, sacorde a Ernoul de seure dit, sauf cou quele dit que elle neu set niul nonmer et dit que il en ieut tout plain le maison et le rue.

Willemes de Buisegnies valles Ernoul le goudaillier sacorde a Ernoul et dit, que Waubiers le Kieure et Tumas le Kieure estoient al entree de luis et tenoit Tumas un coutiel tres u une espec et voloient des fendre luis a clore et ifissent entrer ciaus don kemun et les plus anieus deuant.

Jakemine fille Ernoil le goudallier t. j. dit que lendemain de le fieste apries migner, ele ki seoit denant le maison sen pere au bufet u on vendoit vin vit venir gens dou kemun de Douay C u la entour ki entrerent en le maison Ernoul le gou-

les joûteurs de Lille, des gens de Douay vinrent en son hôtel, tout échauffés, disant : « Où sont ceux de Lille? ou sont ceux de Lille? » Jean et ses compagnons se retirèrent en haut, à l'étage, pour se garantir. Bernard Sauves, Wautier le Noir, un boucher et Cardeur le maçon prononérent de méchantes menaces; donc arrivèrent Simon Malet, Jean Piquette et le sergent du bailli qui prirent ceux de Lille et les emmenèrent en la halle, et calmèrent le peuple. Il ne sauroit nommer aucun de ceux qui se trouvoient dans la foule.

Margot, servante d'Arnould le brasseur, dépose comme son maitre, sauf qu'elle dit qu'elle ne sauroit nommer personne, mais qu'il y en cut tout plein la maison et la rue.

Guillaume de Busigny, valet d'Arnould le brasseur, s'accorde avec son maitre, et dit que Wautier le Cœuvre et Thomas le Cœuvre étoient à l'entrée de la porte, et que Thomas tenoit un couteau ouvert ou une épée et vouloit empêcher que l'on fermât la porte; et ils firent entrer ceux du peuple, et les plus mauvais les premiers.

Jacquemine, fille Arnould le brasseur, témoin juré, dit que le lendemain de la fête, après le manger, elle étoit assise au buffet devant la maison de son père, ou on vendoit du vin (4), lorsqu'elle vit venir des gens du peuple de Douay, cent ou là

<sup>(1)</sup> L'usage du vin était alors plus généralement répandu; comme on le voit, il se vendait sur des buffets, placés dans la rue devant les hôtelleries; ces buffets étaient garantis par des auvents. — Même le brasseur vendait du vin.

dallier, la u Jehans Platemuse estoit et entour, qui entrèrent dans la maison demanderent u sont cil de Lille et fisent grant saulant de mal faire a aus. Apries juiont sires Simons Males et Jelians Picket et prisent Jehan Platemuse et ses conpaingnons et les menerent en le halle auocc aus. Encore dit ele que Waubiers li Kieure et Thumas ses freres i furent auoec le gent dou kemun et si i fu Wauker li Noirs uns macecliers et Eskardes uns macons.

Robiers de Canfin t. j. dit que lendemain de le fieste Jehans Platemuse, Ernous li goudalliers et eis tiemoins contoient dou despens que cil de Lille auoient fait eus ou solier Ernoul le goudallier; et en dementiers, gens dou kemun grant pleme et a grant noise entrerent en le maison et demanderent ciaus de Lille, et se plainsent que ils auoient batus leur bourgeois et se presserent de monter amont la u Jehans Platemuse et si compaingnons estoient, Et cis tiemoins qui veoit le peril couru preis seingn. Simon Malet et li mena et quant il ibiont, il trouva la sus Waukier le Noir maceclier ki auoit I coutiel tret. Et sires Simons len fist aler et li macons estoit de dens et auoit une espee trete : et plus il nen reconnut. Et dont prist sires Simons et li siergeants le bailliu Ernous et Robiers . Jehan Platemuse et ses compaignons et les emmenerent en le halle a sauuete. Et dont fist on ban de par le conte que nus ne sen meust ; encore dit il que Eskardes li macons tenoit une espee toute nue et ala viers lestaule et en vot ferir un vallet de Lille ki auoit ano Pancete,

d'Arnould le brasseur, là où Jean Platemuse étoit, et demandèrent : Où sont ceux de Lille? Et firent des démonstrations de vouloir les maltraiter. Après arrivèrent sire Simon Mallet et Jean Piquette, qui s'emparèrent de Jean Platemuse et de ses compagnons, et les menèrent en la halfe. Et elle ajoute que Wautier le Cœuvre et Thomas son frère se trouvoient là avec la foule, et que Wautier le Noir, boucher, et Cardeur le maçon y étoient aussi-

Robert de Camphin , témoin juré , dit que le lendemain de la fête, Jean Platemuse et Arnould le brasseur comptoient des dépenses que ceux de Lille avoient faites, à l'étage d'Arnould le brasseur. Sur ces entrefaites, des gens du peuple, en grand nombre et fort animés, entrèrent dans la maison et demandèrent ceux de Lille , se plaignant qu'on eut battu leurs bourgeois, et se mirent en peine de monter à l'étage où étoit Jean Platemuse et ses compagnons Ce témoin, qui vovoit le danger, courut vers le seigneur Simon Mallet, et l'amena. Lorsqu'ils arrivèrent, Wautier le Noir, boucher, étoit là, ayant un conteau tiré à la main. Sire Simon le forca à se tenir en arrière : Cardeur le maçon y étoit aussi et avoit une épée hors du fourreau ; il n'en reconnut point d'autres. Donc sire Simon et les sergents du bailli, Arnould et Robert, prirent Jean Platemuse et ses compagnons, et le semmenèrent en la halle pour les sauver. Alors un ban, de par le comte, fut publié que nul ne s'agitàt. Il ajoute encore que Cardeur le maçon tenoit une épée toute nue,

et cis tiemoins li destourna.

et qu'il alla vers l'écurie et voulut en frapper un valet de Lille qui se nommoit Pancette, et qu'il l'en empêcha.

Aelis feme Jakemon le Clerc t. i. dit que elle estoit alee por argent a Jelian Platemuse a le maison Ernoul le goudaillier, et la uit elle venir grant plente de gent don kemun a le maison Ernoul li goudaillier criant, u sont cil de Lille. Et Jehans Platemus monta sour un solier, et uns siens conpains le vot suir. Et il kei un d'Estree, qui a ano Guillote u Jakelote fius singneur Baudon d'Estree ferir apries lui dun couteil. Et si dit que ele nen ire connut plus de ciaus ki i furent. Et dont iuiont Simons Males et li siergant le bailliu et prisent ciaus de Lille et les enmenerent en le halle et dont fist on le ban que nus ne se meust et sour cou li cose demora a tant.

Alix, femme de Jacques le Clerc, témoin juré, dit qu'elle étoit allée pour argent à Jean Platemuse à la maison Arnould le brasseur, et que là elle vit venir une grande troupe de gens du peuple, criant : Ou sont ceux de Lille? Jean Platemuse monta à l'étage; un de ses compagnons voulut le suivre. Et il y en avoit un d'Estrées qui se nomme Guillaume ou Jacques, fils du seigneur Bauduin d'Estrées (1), qui voulut le frapper d'un couteau. Elle ajoute qu'elle n'en reconnut pas. Vinrent alors Simon Malet et les sergents du bailli qui prirent ceux de Lille ct les emmenérent en la halle, ou on publia un ban de défense ; et après, la chose demeura là

Alissandre d'Anie t. j. dit que apries le fieste dou Blanc-Rosier Jelans Platemuse et si conpaignon auoec lui estoient demoret a le maison Ernoul le goudallier por conte et por paier le fret que eil de Lille anoient fet. Si conme ceste ki parolle estoit la por receuoir argent que on li deuoit, Guillote d'Estrees vint courant en le maison et grant plente de gens auoekes lui et criant, u sont li mourdreur u sont li mourdreur de Lille. Si conme

Alexandre d'Aniche, témoin juré, dit qu'après la fète du Blanc-Rosier (2). Jean Plateinuse et son compagnon étoient restés à la maison d'Arnould le brasseur pour compter et pour payer les frais que ceux de Lille avoient faits; comme celui qui parle étoit là pour recevoir de l'argent qu'on lui devoit, Guillaume d'Estrées vint en courant à la maison avec une grande suite de gens, criant: Où sont les assassins, où sont les assassins de Lille? Aussitôt que Jean Platemuse entendit ces cris.

<sup>(1)</sup> Bauduin d'Estrées, de la maison de Chassillon, comte de Blois. Ce Guillaume était le quatrième fis de Bauduin, Estrées est du cauton d'Arleux, c'est un village bâti sur le côté de la grande voie romaine qui, de Cambrai, conduisait à Tournai. Il a eu un château-fort, pris et brûlé par les Français de la garnison d'Arras, en 1488.

<sup>[2]</sup> La fète du Blanc-Rosier se célébrait dans les jours de la Pentecôte.

un solier et uns siens conpains apries lui et Guillotte les sui si pries que il feri apries cus dou coutiel et, ciste ki parolle, le resaka arriere por coi il fali de sen coup.

Eumelis feme Alissandre le Clerc t. j. dit que elle fu auocc ces autres femes ki ci devant parollerent mais elle fu si esfree que elle ne sauisa mie de nin lui reconnoistre, mais ele iuit moult sakier despes et de couliaus.

# Encore pour Jehan Platemuse.

Robiers de Kesnoit t. j. dit que quant cil de Lille sen furent partit de Douay de le fieste dou Rosier . Jehans Platemuse . Jakemes fius Lambiers, Denis Jakemes Bridelete, Frumaus le pissonnier de douce euwe, Jehan Valles Brission Soure, et Gilles fius Jehan Paien demorerent por conter et por paier a le maison Ernoul le goudailler. Et ensi conme il estoient la cis tiemoins senti que li grant singneur et li kemuns de Douay estoient esmut sour ciaus de Lille ; ct cis tiemoins ala a Jehan et li consella a boine foit que il se destournast, car cestoit grans peruil datendre esmeute du kemun. Jehans li respondi que il ne sauoit que on eust fait cose por coi il sen deust destourner; ne il ne sen destourneroit ja. Et cis tiemoins sen parti et ala sour le pont, et renuoia encore tout prudement Pieret clerc le bailliu Miskiel por wardier Jehan et ses conpaignons, car cil dou kemun venoient sour aus: et auvent que cuis clers sen peust partir de Jehan, cil dou kemun entrerent en le maiil monta à l'étage, et un de ses compagnons le suivit, et Guillaume les suivit de si près qu'il lança à l'un d'eux un coup de couteau; mais celui qui parle le retira à lui en arrière, par quoi son coup manqua.

Emélic, femme Alexandre le Clere, témoin juré, dit qu'elle fut avec ces autres femmes qui, ci-devant, ont parlé; mais elle fut si effrayée qu'elle n'en sut nul reconnoître; elle en vit beaucoup tirer d'épées et de couteaux.

# Encore pour Jean Platemuse.

Robert du Quesnoy, témoin juré, dit que lorsque ceux de Lille furent partis de Douay après la fête du Rosier. Jean Platemuse, Jacques fils de Lambert Denis, Jacques Brideletc, Frumaus le poissonnier d'eau douce, Jean Valet Brission Soure. ct Gilles fils de Jean Paven, demeurèrent, pour compter et pour payer, à la maison d'Arnould le brasseur. Et comme ils étoient là, ce témoin, sachant que les hautes classes et le peuple de Douay étoient irrités contre ceux de Lille, alla donc à Jean Platemuse et lui conseilla de bonne foi de s'en retourner, car il y avoit grand péril d'attendre une émeute du commun. Jean lui répondit qu'il ne savoit pas que l'on eut fait chose pour laquelle il crut devoir s'en retourner, qu'il ne s'en retournerait pas alors. Ce témoin partit et alla sur le pont, et renvoya cucore prudemment Pierre, clerc du bailli , Michel , pour donner aide à Jean et à ses compagnons, car ceux du peuple venoient sur eux. Avant que le clerc put se rapprocher deJean, ceux

son Ernoul le goudailler. Et Jehans Platemuse et si conpaingnon se misent amont en un plus haut solier. Quant cis tiemoins vit le force que on faisoit, il et Ernous ses conpains se traisent cele part de par le seingneur de le tiere, et al entrer de le maison Lirois Pikete prist fu cestui tiemoin por le poitrine, et dist cis est de Lille, et cis tiemoins dist - je sui moi et sui ci de par le conte et ferai bien cou que je deurai. Et sestort de lui. Et trouua a luis deuant Waubiert le Kieure, Thumas sen frere les coutians tres : et Watiers Musart estoit auoec et Biernars Sauues : et trouua grant plente dou kemun et i en anoit bien ly deuens le maison et bien CC dehors et si en ieut bien vii ecceece u plus auant que li cose finast. Et il vit ja li keniuns waingnier le degret a espees et a coutiaus et a macues et cis tiemoins et ses conpains monterent amont a force et cacierent les gens aual de leur espees. Et la sourvient Simons Males et Jehans Pikete et kacierent le kemun ariere et cist siergant prisent Jehan et ses compaignons et les enmenerent en le halle de par le conte a saunete. Et dont fist on le ban de par le conte et de par les eskeuins que nus ne fourfeist a ciaus de Lille. Si dit que il uit Guillote d'Estrees, mais il ne li uit nul mal faire; et si dit que il vit Cokiel le couureur de tuile et sen vallet que il ne set nonmer.

du commun entrèrent dans la maison d'Arnould le brasseur, et Jean Platemuse et ses compagnons montèrent en un plus haut étage. Quand ce témoin vit la violence dont on usoit, lui, Arnould, et son compagnon, se retirèrent à part avec le maître du lieu, à l'entrée de la maison Leroy Piquette. Ce témoin fut saisi alors à la poitrine par un, disant: « Celui-ci est de Lille. » Et il répondit : « Je suis moi! et je suis ici de par le comte, et je ferai bien ce que je devrai. » Et il se debarrassa de l'agresseur. Il trouva alors Wautier le Cœuvre, Thomas son frère, les couteaux tirés; Watier Musart étoit avec eux, et Bernard Sauves, et une grande foule de peuple; il y en avoit bien soixante devant la maison, et bien deux cents de dehors, et il y en avoit bien sept cents ou plus, avant que la chose ne fut finie. Il vit que déjà le commun gagnoit les degrés, armé d'épées, et de couteaux, et de massues. Lui et ses compagnons gagnèrent en haut. Ceux d'en bas chassèrent les gens qui avoient pénétré, de leurs épées. Alors survint Simon Mallet et Jean Piquette, et ils repoussèrent le commun en arrière. Le sergent prit Jean et ses compagnons et les emmena en la halle, de par le comte à sauveté. Là un ban fut publié au nom du comte et des échevins que nulle violence ne fut faite à cenx de Lille. Il dit aussi qu'il vit Guillaume d'Estrées, mais qu'il ne lui vit pas mal faire; qu'il y vit aussi Coquiel le couvreur en tuile et son valet, dont il ignore le noni.

(73)

Waukiers li Noirs macecliers t. j. dit que il estoit tous iures et que il ne li souuient nient de cose que il ivenist, fors tant que il i fu auoce les autres.

Ernous, li grans siergansle bailliu t. j. dit que il vit bien aus xl de gens dou kennun deuant le maison Ernoul, le goudal-lier, et Wanbiers li Kieure et Thumas ses freres etoiens auoce aus, et cis tiemoins et Robiers ses conpains entrerent en le maison et trouuerent en le maison un homme ki auoit anon Waukes li Noirs u Wankiers de Marciennes macectiers, et auoit un contiel tout nut tret. Et apries i souruiont sires Simons Males et Jehans Pikete et entrerent eus et cil siergant deuant dit, prisent Jehan Platemuse et ses compaingnons et les enmenerent en le halle a sauvelet.

Ce sont li tiemoing oit sour le fait ki fu fais a Jakemons le Monnier.

Maitres Mathuis Linies t. j. dit que auwan, quant li contens fu , il fu mandes de venir a Jakemon le Monnier la n il estoit à Lille, et trouva que il auoit III plaies en la tieste; et si dit kil osta escars de doi, il jut en peril de mort grant piece. Et de coi li maistres meismes seu doutoit, et si dit que il nest mie ciertains en quel tans ce fu autrement que il a dit deseure. Wautier le Noir, boucher, témoin juré, dit qu'il étoit tont ivre et qu'il ne se souvient de rien, et qu'il y vint parce que les autres y alloient.

Arnould, le grand sergent du bailli, témoin juré, dit qu'il vit bien quarante des gens du peuple devant la maison d'Arnould le brasseur; que Wautier le Cœuvre et Thomas, son frère, étoient avec eux ; que ce témoin et Robert , son compagnon, entrèrent dans la maison et v trouvèrent un homme qui se nommoit Wautier le Noir, ou Wantier de Marchiennes, boucher; que cet homme avoit un couteau à la main tiré, et qu'alors survinrent sire Simon Malet et Jean Piquette: qu'ils entrèrent, eux et le sergent susnommé, prirent Jean Platemuse et ses compagnons, et les emmenèrent à la halle pour les sauver.

Ce sont les témoins entendus sur ce qui arriva à Jacques Lemonnier.

Maître Mathieu Linier, témoin juré (1), dit qu'avant lorsque la collision cut eu liqu'avant lorsque la collision cut eu liqui, et la collision cut eu liquide la collision cut eu liquide la collision de la c

<sup>(1)</sup> Physicien, médecin, chirurgien.

Cc sont tiemoing oit a Douay le venredi apries le mi quaresme sour le fait Jakemon le Monnier.

Englierrans Pilate t. j. et requis dit que il et autre boine gent de Douay entendirent que le nuit de le fieste auchuns gent de Lille, cest a sauoir Alars Wretes et autre que cis tiemoins ne set mie nommer. anoient gietet Jehanet fil Jakemon dou Postic dou pont de le porte dou Markiet en leuwe; de coi, cil de cui linage cuis estoit si conme cis tiemoins, et moult de boine gent de Douay se tienrent amoult mal paiet et auoient bien en conseil de vengier ce fet sour ciaus ki con anoient fait, u sour auchuns de leur linage. Auint apries que Jakemes li Moniers viont en le vile. Sour cou que ensi conme cis tiemoins entent que Jakemes Capeles ki clers est de le vile de Douay, des fiestes de Canpaingne li auoit fait sauoir que il ne venist mie en le vile, car seil i uenoit il cuidoit il ni cust a soufrir. Ensi conme cuis Jakemes li Monniers se parti de Douay, cis tiemoins et autre pluiseur le suiurent et les ratainsent entre le bais et Wasiers, et la fu cuis Jakemes naures conme cuis ki estoit parens a lun n a pluiseurs de cians ki auoient jetet celui dou Postic en leuwe. Requis eis tiemoins sil set achui eis Jakemes estoit parens de caus ki celui dou Postic auoient jetet en leuwe, dit que il nenset nient. Encor dit il que enis Jakeines sescusoit moult et dissoit que il n'auoit moult estet ou pais et que il n'aCe sont les témoins entendus à Douay le vendredi après la mi-carême sur le fait de Jacques Lemonnier.

Enguerrand Pilate, témoin juré et requis, dit que lui et autres gens notables de Douay, entendirent que dans la nuit de la fête, quelques-uns des gens de Lille, à savoir, Allart Wretes et autres que ce témoin ne peut nommer, avoient jeté Jeannet, fils de Jacques du Postie, du pont de la porte du Marché dans l'eau, lequel étoit leur parent; que lui et beaucoup de gens notables de Douay se tinrent fort offensés et étoient bien d'avis de se venger sur ceux qui avoient commis cet acte ou sur leur parenté. Il arriva après, que Jacques Lemonnier vint en ville. Et ce témoin sut que Jacques Capelle, qui est clerc de la ville de Douay pour les foires de Champagne, avoit fait savoir à Jacques qu'il ne vint pas dans la ville, ear s'il y venoit, il pensoit qu'il y anroit à souffrir. Aussi, lorsque ce Jacques Lemonnicr partit de Douay, ce témoin et plusieurs autres le suivirent et le rejoignirent entre le marais 1) et Waziers, et ce fut là que Jacques fut blessé, parce qu'il étoit parent à un ou à plusieurs de ceux qui avoient jeté celui du Postie dans l'eau. Requis ce témoin de répondre s'il sait de qui ce Jacques étoit parent, parmi ceux qui avoient jeté Jeannet à l'eau, dit qu'il n'en sait rien. Il ajoute encore que ce Jacques s'excusoit beaucoup et disort qu'il n'avoit pas été au pays et qu'il n'appartenoit à aucun de

<sup>(1)</sup> Le marais de Donai s'étendait à l'est jusqu'à près de Sin; à l'ouest, jusqu'à la Scarpe; vers le nord, jusqu'à Waziers et le hameau du Frais-Marais. Il était coupé par une chaussée, partant de la porte de Riulai, traversant ce que nous nonmons le vieux faubourg, longeant Waxiers, et se dirigeant vers Raches par le Frais-Marais.

piertenoit analui ki mesfait leur auoit. Etil dissent que cuis Jakemes seschusoit. et moult se penoit Waubiers li Kieure ki nestoit mie dou linage, et Jakemes li Blons voloit que on le laisse aler. Et a cette encontre furent Tumas li Kieure, Renier Males, Henri Males, Pieres Pourceles, Eurardins de Saint Venant, Willaumes li Waukiers, Pieres le Petis, Amalry de Landast, Rikars Boinebroke, Henins de Goy, Oliviers de Goy, Gherars de Samion et si croit cis tiemoins que tous cist fuissent parent a celui ki fu gietes en leuwe. Et si fu anoec Pieres li Amalry et cis Pieres et Robiers li Blons feri le premier cop dun bastonciel, et si croit que Amalry de Landast i mesist main et dit que il en ieut un que il ne souuient mie cest tiemoins, ki ce fu ki fist saulant de lui ferir dun espoit dont il fusi mors, se ne fust Willaumes li Waukiers ki le mist ariere.

Robiers li Blons t. j. et r. sacorde a Engherant Pilate sauf cou que il ne li souuient mie que Renier Males, Henris Males, Pieres le Petit i fuissent, et que il ne set mie liquel le naurerent et que il nenset nul nonmer de ciaus ki gieterent celui dou Postie en leuwe; ne ne set que ce furent ki naurerent celui Jakemon, ne dou cop que Willaume li Waukiers dut auoir destournet; et sauf cou que cis tiemoins ne vot mie respondre as enquesteurs seil auoit mis main a Jakemon u ceux qui avoient méfait. Ils lui dirent qu'ils s'étoient bien enquis qu'il étoit de parenté avec les coupables; et il ajouta que plusieurs fois ils tinrent conseil, par rapport aux excuses que Jacques faisoit. Et Wautier le Cœuvre se peinoit beauconp qu'il ne fût pas du lignage, et Jacques Leblond demandoit qu'on le laissat aller. A cette encontre furent Robert Leblond . Thomas le Cœuvre, Renier Malet, Henri Malet, Pierre Pourcelet, Evrard de Saint-Venant, Guillaume Wautier, Pierre le Petit, Amaury de Landast, Richard Bonnebroke, Hennin de Goy, Olivier de Goy, Gérard de Saméon. Le témoin croit que tous étoient parents de celui qui fut jeté à l'eau. Ce fut avec Pierre et Amaury que Pierre et Robert Leblond . Gérard de Saméon mirent la main sur Lemonnier et le blessèrent. Robert Leblond porta le premier coup d'un petit bâton, et il croit qu'Amaury de Landast frappa aussi. Il y en eut un, dont il ne se souvient pas, qui alloit le frapper d'un épieu dont il fut mort, si Guillaume le Wantier ne l'eût arrêté par derrière.

Robert Leblond, témoin juré et requis, dépose comme Engherran Pilate, sauf qu'il ne se rappelle pas si Renier Malet, Henri Malet, Pierre le Petit y étoient, et qu'il ne sait qui le blessèrent, et qu'il ne pourroit nommer aucun de ceux qui jetérent à l'eau celui du Postic. Il ne sait pas plus quels sont ceux qui blessèrent Jacques, ni du coup que Guillaume Wautiers auroit détourné. Et sauf encore que ce témoin ne veut pas répondre aux enquêteurs sur la question de savoir s'il a

non. Encore dit il que auant que on mesist main a Jakemon, Euvardins de Saint Venant dit ces parolles, sen ira il ensi nous ne faisons mie cou que nous devons, je moste de le conpainguie, jamais je ne men mellerai—et apries ces parolles cuis Jakemes fu naures et si dit que li plus grans partie de ceaus ki la furent estoient parent celui don Postic. ou non mis la main sur Jacques. De plus, il ajoute qu'avant que l'on mit la main sur Jacques, Evrard de Saint-Venant [4] dit: « Nous ne faisons pas ce que nous » devons; s'en ira-t-il ainsi? Je quitle la » compagnie; jamais je ne me mèlerai de » rien. » Et qu'après ces paroles, celui Jacques fut hlessé; et il dit que la plus grande partie de ceux qui se trouvoient présents étoient parents de celui du Postic.

Jakemes Capelles t. j. et r. clers des foires dit que il et Jakemes le Moniers, et li clers dippre revenoient entour l'Assention ensaule de le fieste de Bar viers Donay. Et les laissa eis tiemoins arierre enniers le Bac a Aubingni. Et sen vint deuant insques a se maison a Douay. Et si coume il estoit desceudu on li dissoit que trop grand descors estoit esmus entre cens de Lille et de Douay. Et cis tiemoins qui sanoit le venue de cestui Jakemon, envoic un message pour lui faire sauoir que il ne venist mie en le ville. Et auant que li message li peust lavoir trouver , cuis Jakemes estoit ja descendu a sen ostel ou Markiet a Douay. Et si dit cis tiemoins que il oit dire Andrinet sen autre vallet que il anoit encontre celui Jakemon et li auoit dit que il auoit grant descort entre ceaus de Lille et ceaus de Donay. Eucore dit il que quant Jakemes fu des-

Jacques Capelle, témoin juré et requis, clere des foires, dit que lui, le clere d'Ypres et Jacques Lemonier revenoient eusemble à l'entour de l'Ascension de la fête de Bar (2) vers Donay; qu'il les laissa en arrière aux environs du Bac-Aubigny 3. qu'il vint au-devant jusqu'en sa maison, à Douay. A peine étoit-il descendu qu'on lui dit la grande discorde qui s'étoit élevée entre ceux de Lille et ceux de Douay. Ce témoin, qui savoit la venue de Jacques, lui envova aussitôt un messager pour lui faire dire qu'il ne vint pas en ville; mais avant que le messager l'eût rencontré, ce Jacques étoit descendu à son hôtel, sur le Marché, à Donay, Le témoin ajoute qu'il avoit entendu dire à Andrinet, son autre valet, qu'il avoit rencontré ce Jacques, et qu'il lui avoit annoncé qu'il y avoit une grande discorde à Douav entre ceux de Lille et de Douay, Enfin que, lorsque Jac-

<sup>(1)</sup> Il est bon de se rappeler que Mº Magrez, à Paris, était courroncé contre Evrard St.-Venant, à cause de son attentat contre son parent Jacques Lemonnier.

<sup>(2)</sup> Bar-sur-Aube. Cene ville chait alors irès-considérable. Il s'y jenait par an quatre foires francles, où affluaient les marchands de jous les pays. Elle avait des quariters séparés pour les commerçants de ces divers pays, jets qu'Hollandais, Allemands, Falmands, Carrains, étc.

<sup>(5)</sup> Bac-Aubigny, commune sur la route de Douai à Cambrai, où se trouvait un bac sur la Sensée,

cendus et il oi ces nouielles, il monta et sen ala et plus il nen set.

ques eut entendu ces nouvelles , il monta à cheval et s'en alla. Il n'en sait pas plus.

Waubiers li Kieure t. j. et r. dit que uns valetons que on apielle en sournon dou Postic, parens a cestui tiemoins li fist sauoir et a autres boine gent de sen linage que gent de Lille que cis tiemoins na mic oit nonmer lauoient gietet a le fieste de Douay dou pont de le porte dou Markiet en leuwe. Apries cis tiemoins et autre entendirent que Jakemes li Monniers qui estoit pareus si conme on dissoit a auchuns de ceans qui cou auoient fait, estoient venus a Douay, et ensi conme il sen parti cis tiemoins et autre pluiseur boine gent de le vile de Douay ceuaucoient apries, et le ratainsent da le bais ou mares et fu cis tiemoins li premier qui le ratainst et li dist : Jakemes il nous convient atendre tant que nos conpaingnon scront venut; et cuis Jakemes descendi et saka sespie et le vot doner a Waubiert et il ne le vot mie prendre. Et Jakemes li prio Waubiert, por Diu sauuesme le vie. Et Waubiers li dist se Diu plaist vos nares mal, mais cil de Lille ont fait grant vilenie a si boin honme que sires Jakemes li Blons estoit et auoient fait widier le vile a force et cuis aler, ta sen ostel por ocire. Sour cou sire Jakemes li Blons et li autre conpaingnon i vionrent et Jakemes se plainst tout en autel maniere de ceaus de Lille et

Waubiers le Cœuvre, témoin juré et requis, dit qu'un petit valet (1) que l'on surnomme du Postic, son parent, lui fit savoir, et à autres gens notables de son liguage que des gens de Lille, qu'il n'a point entendu nommer, l'avoient jeté, à la fête de Douay, du pont de la porte du Marché dans l'eau. Après, ce témoin et quelques autres surent que Jacques Lemonnier, qui étoit parent à ceux qui avoient commis le fait, étoit venu à Douay. Lorsqu'il partit, ce témoin et plusieurs autres notables de la ville de Donay montèrent à cheval et le ratteignirent vers le bais ou marais, et ce témoin fut le premier qui le rejoignit. Il lui dit: « Jacques , il nous » convient que vous attendicz tant que » nos compagnons soient arrivés. » Et Jacques tira son épée et la voulut donner à Wautier : celui-ci ne voulut pas la prendre. Jacques le pria, au nom de Dieu, de lui sauver la vie. « S'il plaît à Dieu , » yous n'aurez pas de mal, dit Wautier ; » mais ceux de Lille ont fait une grande » vilenie, à un aussi bon homme que Jac-» ques Leblond, lui qui avoit tranquillisé » la ville et avoit sauvé ceux de Lille , et » par force ils se sont portés à son hôtel » pour le tuer. » Sur ce, Jacques Leblond et les autres compagnons arrivèrent, et

<sup>(1)</sup> Faleton, diminuif du mot valet. Enfant, jeune homme impubère, enfant de telle condition que ce fut. Alors tout était valet ou vassal, excepté le roi. Les fils des souverains éaient les premiers adets de leurs pères; mais un prince enfant qu'itait, eu montant sur le trône, les titres de valeton et de valet. A la fils du XYF siècle, ces mots furent employés pour désigner seulement les pages, ensuite le nom de valeton se perdit et celui de valet ne conserva que dans l'acception qu'il a enoren, efine d'étonanta alors que le jeune du Posit appartint aux bonnes familles du pays.

Jakemes li Monniers sescusoit moult, et cis tiemoins se penoit moult de lui deliurer, et pluiseurs fies li conpaignon sen conseillerent de lui laisser aler. Auant que cis tiemoins sen donnast warde, li autre le coururent sus et le naurent. Et Gherardins de Samion leust ocis dun baston de mesolier se cis tiemoins ne fust. A ces coses furent Jakemes li Blons ki moult se pena de lui faire deliurer, Robiers li Blous. Tumas freres cesti tiemoin. Engherans Pilate, Reniers Males, Henris Males . Pieres Porceles ki moult se pena ausi de lui deliurer. Eurardins de Saint Venant fil Lanviu, Willaumes li Waukiers Amalry de Landast, Rikart Boinebroke, Hennin de Goy, Gherars de Samion. Et dit que por locoison de Jakemon le Blont ki sen estoit plains a sen linage fu cuis Jakemes le Moniers naures et dit que Pieres li Amaus i fu.

sire Jacques se plaignit de même de ceux de Lille. Jacques Lemonnier s'excusoit de toute manière, et ce témoin se donnoit beaucoup de peine pour le faire délivrer, et plusieurs fois les compagnons se conseillérent de le laisser aller : mais avant que ce témoin ait pu s'en apercevoir , les autres coururent sur lui et le blessèrent. et Gérard de Saméon l'eût occis d'un bàton de néflier, si ce témoin ne l'eût retenu. A cette rencontre furent Jacques Leblond, qui fit tous ses efforts pour le faire délivrer . Robert Leblond . Thomas . frère du temoin, Enguerran Pilate, Renier Malet, Henri Malet, Pierre Pourcelet qui, aussi, se donna beaucoup de mal pour la délivrance; Evrard de Saint-Venant, fils de Lanvin, Guillaume le Wautier, Amaury de Landast, Richard Bonnebroque, Hennin de Goy, Gérard de Saméon : il ajoute que Jacques Lemonnier fut maltraité, parce que Jacques Leblond s'étoit plaint à ses parents. Pierre l'Amant y étoit aussi.

Encore dit cis tiemoins que Robiers li Blons, Pieres li Amans, Thumas freres cestui tiemoins et autre plusieur que il ne set unie nonmer ferirent sour celui Jakemon; et Pieres li Amans anoit une espec trete et cis tiemoins le fist rebouter ens oufure. Et encore dist cestui tiemoins que pour le discort de ceaus de Douay et de Lille, cil de Douay grant et petit estoient tout a un pour iestre sour ciaus de Lille, se il ne leussent laissiet pour le desfense, le conte; et cil de Lille tout ensi que pour le desfense ne tout mie laissiet.

Il dit encore, ce témoin, que Robert le Blond, Pierre l'Amant, Thomas son frère et autres qu'il ne sauroit nommer, frappèrent sur Jacques Lemonnier et que Pierre l'Amant avoit une épéc tirée, que ce témoin lui fit remettre dans le fourreau. Il ajoute qu'à cause du discord de ceux de Douay et de Lille, ceux de Douay grands et petits étoient tout un pour aller sur ceux de Lille, s'ils n'eussent été obligés d'y renoncer par la défense que le comte avoit fait faire, défense à laquelle ceux de Lille n'ont point eu égard.

Reniers Malest, j. dit que auwant, entour Lascension, cis tiemoins sourvint come cuis ki suioit les autres la u Jakemes Lemoniers fu batus, mais il ne le vit mie ferir, fait et ains estoit li cose ja sour le partir. Et si vit que uns que il ne set mie ki ce fu le bouta en leuwe ensi que on le puet vier de lonc. Et si dist que il cuide et croit bien que pour cou que cil de Lille auoient mesfait a ciaus de Douay et pour le discort ki estoit entraus ; que Jakemes Limoniers fu batus et nemie pour baine que on cust a se personne. Et dit que a ces coses furent Jakemes li Blond, Robiers li Blond, Thumas le Kieure, Engherans Pilate, Henris Males, Pieres Pourceles, Euvardins de Saint-Venant fius Lanvins. Rikars Bonnebroke . Henins de Goy . Oliuiers de Goy, Gherars de Samion, Robiers de Lambres et Simont, et auoec cestui tiemoins Pieres fius suigneur Hanot Pain-Mouillit. Encore dit il que pluisieurs fies il et li autre ceuaucierent entour Douay armet, et seil eussent trouvet milui de Lille il sen fuissent volentiers vengiet.

Regnier Malet, temoin juré, dit qu'avant aux environs de l'Ascension, ce témoin survint comme ceux qui suivoient les premiers, au lieu où Jacques Lemonnicr fut battu; mais il ne le vit pas frapper, la chose étoit faite. Il en vit un qu'il ne sauroit nommer qui le jeta dans l'eau, ainsi que l'on peut voir de loin. Il ajoute qu'il pense que cela fut fait à cause de la conduite de ceux de Lille envers ceux de Douay ; que Jacques Lemonnier ne fut point battu par haine personnelle contre lui. Qu'à cette équipée furent Jacques Leblond , Robert Leblond , Thomas Lecœuvre . Enguerrand Pilate . Henri Malet, Pierre Pourcelet, Evrard de Saint-Venant, fils de Lanvin, Richard Bonne-Broke, Hennin de Gov, Oliviers de Gov, Gérard de Saméon, Robert de Lambres et Simon. Et avec ce témoin, Pierre, fils du seigneur Anne Painmouillé. Il ajoute encore qu'à plusieurs reprises lui et d'autres ont chevauché aux alentours de Douay, armés; et que s'ils eussent trouvé quelqu'un de Lille, ils se fussent volontiers vengės.

Jelians Puce t. j. dit que on tans du deskors de Lille et de Douay cis tiemoins et autre pluiseur boine gent de le vile de Douay ceuaucierent pluiseurs fois dehors le ville et entour pour trouver auchun de le vile de Lille et pour vengier cou que cil de Lille, auoient fait a ciaus de Douay. Et en ces ceuaucies furent Waubiers le Kieure, Thumas ses freres, Reniers Males, Henris Males, Pieres Pourceles, Watiers Musars, Eurars de Saint-Venant, Gode de Douieul, Willaume li Waukiers,

Jean Puce, témoin juré, dit qu'au temps du discord entre ceux de Lille et de Douay, lui et plusieurs autres personnes notables de Douay chevauchèrent à plusieurs reprises aux alentours de la ville, pour rencontrer quelqu'un de Lille et pour se venger de ce que ceux de Lille avoient fait à ceux de Douay. En ces chevauchies furent Wautier le Cœuvre, Thomas son frère, Renier Malet, Henri Malet, Pierre Pourcelet, Watier Musart, Eyrard de Saint-Venant, Gode de Do-

Gosses Darras, Pierres li Petit, Amari de Landast, Aliaumes li Morans, Jakemes de Fresain, Pieres li blankissieres, Rikars Boine-Brokes, Hennins de Goy, Oli-uiers de Goy, Robiers de Lambres. Encore dist eis tiemoins que il ceuauca auoce ecsci descure nonmes jusques à l'écluse, pour cou que on leur dit que Andrius li Borgnes bourgos de Lille estoit là, et li cuidierent trouer pour lui laidengier. Et ces ceuaucies furent faites pour le contene qui estoit entre ciaus de Lille et ciaus de Donay et furent faites deuant le respit.

uyeul, Guillaume le Wautier, Gossed Arras, Pierre le Petit, Amaury de Landast, Aliaume Lemorant, Jacques de Fressain, Pierre le Blanchisseur, Richard Bonnebroke, Heunin de Gouy, Olivier de Gouy, Robert de Lambres. Il ajoute qu'il chevaucha encore avec ceux qu'il vient de nommer vers l'Ecluse (4), parce qu'on leur dit qu'Adrien le Borgne, bourgeois de Lille, était là; qu'ils croyoient le trouver pour le maltraiter. Et ces courses furent faites à cause de la discorde qui étont entre ceux de Lille et ceux de Douay, avant la suspension des hostilités.

Pierres fius seingneur Jehans Pain-Mouillet t. j. dit et sacorde à Renier Males et si dit que Waubiers le Kieure i fu, mais de Pieres Pourceles et Henri et Oliviers de Goy et Robiers de Lambres ne li sonuient il mie que ille in eist et si nit Pieres Lammant. Des autres coses il sacorde a Jehans Puce, sauf cou que en le cenaucie del escluse faite por Andriu li Borgne il ne li sonuient mie que Jehans Puce, Reniers Males, Pieres Pourceles, Willaumes le Wauchiers, Aliannes li Morans, Pierres li blankissieres, Rikars Boine-Broke, Henins de Goy, Oliniers de Goy, Robiers de Lambres i fuissent.

Pierre, fils du seigneur Jean Painmouillé (2) , témoin juré , dépose de même que Renier Malet; il dit que Wanbert Lecœuvre y étoit ; mais de Pierre Pourcelet, d'Henri et d'Olivier de Gouy, de Robert de Lambres, il ne lui souvient pas ; non plus s'il y fut Pierre l'Amant. Sur les antres choses, il est d'accord avec Jean Puce, sauf que lors de la chevauchie de l'Ecluse faite pour Adrien le Borgue, il ne se souvient pas que Jean Puce, Renier Malet, Pierre Pourcelet, Guillaume le Wautier, Aliaumes Lemorand, Pierre le Blanchisseur, Richard Bonnebroque, Hennin de Gouy, Olivier de Gouy, Robert de Lambres v fussent.

Heuri Males t. j. dit que il fu auoec les autres dehors Wasiers la u Jakemes Limonniers fu naures : et si ne li souvient Henri Malet, témoin juré, dit qu'il fût au-delà de Waziers, où Jacques Lemonnier fut blessé. Il que se souvient pas de

<sup>(1)</sup> Lécluse est un village situé a trois petites fienes de Bousi, au sud-est. A l'époque du conflit, il était du domaine de la courtesse Marguerite, qui l'avait cété à son petit-filis Jean de Dampierre.
(2) Dousy a eu plusieurs échevins du nom de Painmouillé.

mie de nonmer ciaus ki main li misent. Et si dit que ce fu pour cou que cil de Lille auoient batus gens de Douay, et pour cou aussi que gens de Lille que cis tiemoins ne set mie nonmer, ou que euis Jakemes estoiet parens a cuis qui auoient gietet Jehannet dou Postic en leuwe : si en avoyt ses parens, auchuns ki la furent u Jakemes fu battus. Et a ces choses. furent Jakemes Liblous. Robiers Liblons, Waubiers le Kievre, Thumas ses freres, Engherans Pilate, Henris Males. Pieres Pourceles. Euardius de Saint-Venant, fius Lanuin, Oliviers de Gov. Gherars de Samion, Pieres li Amans. Encore dit il que a un autre jour il ala anoec les autres a armes, mais il ne set pourcoi ce fu : et si furent Jakemes Liblons, Robiers Liblons, Waubiers et Thumas le Kieure, Jehans Puce, Rikars Boine-Broke, et des autres ne li souuient il mie. Et ces coses aujonrent puis le fieste et devant le respit.

ceux qui portèrent la main sur lui. On disoit que c'étoit à cause de ce que ceux de Lille avoient fait à ceux de Douay : on ajoutoit que ce Jacques étoit le parent de ceux qui avoient jeté Jeannet du Postie dans l'eau; aussi voyoit-on les parents de ee Jeannet, où Jacques Lemonnier fut battu. Et à cette équipée furent Jacques Leblond, Robert Leblond, Wautier Lecœuvre, Thomas son frère, Enguerran Pilate, Henri Malet, Pierre Pourcelet, Evrard de Saint-Venant, fils Lauvin, Olivier de Gouy, Gérard de Saméon, Pierre l'Amant. Il dit encore qu'un autre jour il alla avec les autres, armé, mais il ne sait pourquoi; et là se trouvoient Jacques Leblond, Robert Leblond, Wautier et Thomas Lecœuvre, Jean Puce, Richard Bonnebroque, et d'autres dont il ne se rappelle pas les noms; et ces choses eurent lieu après la fête et depuis le répit.

Amaris de Landast 1. j. dit que il fu auoce les autres la u Jakemes Lemoniers tu batus et naures ; et si dit que li miesmes le feri dun baston; mais il ne set mie en quel liu il lassena, et en i eut ki li ferirent ausi que il ne set mie nonmer. Et si dist que ce fu fait puis le fieste et deuant lerrit le conte et deuant le respit et fu fait pour le contene ki estoit entre ceaus de de Lille et ceaus de Douay et pour cou que gent de Lille queil ne set mie nonmer bien soulissant, gent de le vile auoient

Amaury de Landast (1), témoin juré, dit qu'il fut avec les autres là où Jacques Lemounier fut battu et blessé, et il avoue que lui-même le frappa d'un bàton; mais il ne sait où il l'asséna. Et beaucoup d'autres vinrent qui le frappérent, qu'il ne sauroit nommer; que cela fut fait après la fête et avant que la défense du comte et le répit aient été connus. Et cela à cause de la discorde de ceux de Lille, et Douay, et parce que gens de Lille, qu'il ne connoit d'une manière suffisante,

<sup>(1)</sup> La maison de Landast était de très-haute noblesse; elle est éteinte de nom. Ses descendants sont MM. de Lagrange, de Douai, du chef de leur mère, feue M\*\* Ernestine-Charlotte-Joseph de Mortagne de Landast.

batus et laidengiet gent de Douay et auoient gietet, dou pont de le porte dou Markiet en leuwe, un walcton que il ne set mic nonmer et liques estoit bien en linagies de le uile; et dissoit on , que Jakemes estoit parens a auchun de ciaus ki con avoient fait. Et furent a ces coses Jakemes li Blons, Robiers li Blons, Waubiers le Kieure, Thumas le Kieure, Engherans Pilate, Reniers Males, Henris Males. Eurardins de Saint Venant fius Lanwin, Rikart Boinebroke, Gherars de Samion, Jehans Pikete, Pieres li Aumans, Encore dit il que il cenanca plusieurs fics dehors Douay a armes, anoec les antres ki deuant sont nonme et jusques au Mes, et jusques a Leseluse. Et se il cussent trouet auchun de Lille illi eussent fait mal dou cors; et ce fissent il deuant con que li cris fu crics de par le conte; et si dit que quant li un voloient ceuaucier le autre aloient auoec.

Rikars Boinebroke I. j. dit que il fu auoce les autres entre le bais et Waziers la u Jakemes li Moniers fu baies et naures et si dit que Amalry de Landast, Robiers li Blons, Pieres li Amans, Gherars de Samion, Thumas le Kieure, ferirent sour celui Jakemon; et si fu fait puis le fieste et deuant le desfense le comte et ce fu fait pour cou que gent de Lille que il ne set mie nommer, que on dissoit que appiertenoient Jakemon le Monier, gieterent un valetou qui avoit anon Jehanet dou Postic, dou pont de le porte dou Mar-

avoient battu et molesté gens de Douay, et avoient jeté du pont de la porte du Marché en l'eau un valeton qu'il ne sauroit nommer, lequel étoit bien en parenté dans la ville. L'on ajoutoit que Jacques Lemonnier étoit parent à quelques-uns de ceux qui avoient fait ces choses. A cette entreprise se tronvoient Jacques Leblond, Robert Leblond . Wautier Lecœuvre . Thomas Lecœuvre, Enguerran Pilate, Renier Malet, Henri Malet, Evrard de Saint-Venant, fils de Lanvin, Richard Bonnebroque . Gérard de Saméon . Jean Piquette . Pierre l'Amant. Il dit encore qu'il ehevaucha plusieurs fois hors de Douay, à armes, avec les autres, qui devant sont nommés, et jusques au Mez (1), et jusques à Lécluse, et que s'ils eussent trouvé aucun de Lille, ils lui eussent fait mal au corps. Et ils firent cela avant que l'écrit du comte fiit crié, et il dit que lorsque l'un d'eux vouloit chevaucher, les autres y alloient.

Richard Bonnebroque, témoin juré, dit qu'il fut avec les autres entre le marais et Waziers, là où Jacques Lemonnier fut jeté à l'eau et blessé; qu'Amaury de Landast, Robert Leblond, Pierre l'Amant, Gérard de Saméon, Thomas Lecœuvre frappèrent sur Jacques Lemonnier; et cela fut fait depuis la fête et avant la défense du comte, parce que des gens de Lille, qu'il ne sauroit nommer et qu'on disoit parens à Jacques Lemonnier, jetèrent un jeune valet, que l'on nommoit Jeannet du Postic, du pont de la porte du Marché

<sup>(1)</sup> La cense et le hameau du Mez étaient sur le territoire de Faumont et Couliches. Mes, Meis, la métairie.

kiet en leuwe. Et si fu fait ausi por le descort ki estoit entre ceaus de Douay et de Lille. Et si dist ausi que auant que on ne fist mal a Jakemon, et que li uns parolloient dou batre et li autre dou laissier aler, Eurars de Saint Venant dit, que ne sen melleroit jamais seil sen aloit ensi. Et apries ces parolles euis Jakemes fu batus. Et a ces coses furent ausi Jakemes le Blons, Waubiers le Kieure, Engherans Pilate, Pieres Pourceles, Willaume li Waukiers; Hennins de Goy et Reniers Males i sourciont quant li fes fu fes. Encore dit il que apries cou il cis tiemoin ceuauca a armes viers le Mes une fois auoce les autres por laidengier ciaus de Lille, se illes eusent trouues et por vengier cou que cil de Lille leur auoit mesfait. Et si fu auoec Waubiers li Kieure, Tumas ses freres, Pieres Pourceles, Eurars de Saint Venant, Gode de Deuieul, Monnars Boinebroke, Gosses d'Arras, Pieres li Petis, Amalry de Landast, Aliaume li Morans, Jakemes de Fresain, Pierre li blankissieres, Henins de Goy, Oliviers de Goy, Robiers de Lambres et autre pluisers dont il ne li souuient mie et arbalestriers à piet.

dans l'eau. Cela eut lieu aussi par suite du discord qui existoit entre ceux de Douay et ceux de Lille; il dit aussi qu'avant que l'on fit mal à Jacques , les uns parloient de le laisser aller, d'autres de le battre. Evrard de Saint-Venant (1) dit que si on le laissoit aller, jamais plus il ne se mèleroit de rien. Ces paroles dites, Jacques fut battu. A cette rencontre étoient aussi Jacques Leblond , Wautier Lecœuvre, Enguerran Pilate, Pierre Pourcelet, Guillaume le Wauguier, Hennin de Gov et Regnier Malet, qui survinrent quand les choses étoient faites. Ce témoin ajoute qu'il chevaucha encore une fois armé, vers la cense du Mez, avec les autres, pour molester ceux de Lille, s'ils en avoient trouvé, et pour se venger de ce que ceux de Lille leur avoient fait. Se trouvoient avec eux Wautier Lecœuvre, Thomas son frère, Pierre Pourcelet, Evrard de Saint-Venant, Gode de Douaœul, Monnars Bonnebroque, Gosse d'Arras, Pierre le Petit, Amaury de Landast, Aliaume Lemorant , Jacques de Fressain , Pierre le blanchisseur, Hennin de Gouy, Olivier de Gouy, Robert de Lambres et autres dont il ne se souvient pas, avec des arbalétriers à pied.

Aliaumes li Morans t. j. dit que auwan entrele Pentecouste et le saint Jehau li markant de Douay reuenoient de le fieste de Prouuins et fissent sauoir partier piersone a leurs amis a Douay que il venissent encontre aus por cou que il se doutoient de Aliaume Lemorant, témoin juré, dit qu'avant, entre la Pentecète et la Saint-Jean, les marchands de Douay revenoient de la fête de Provins, ils firent prier leurs amis de Douay de venir à leur rencontre, parce qu'ils craignoient quelques tentati-

<sup>(1)</sup> Son père avait été échevin de Douai ; plusieurs membres de sa famille le fureut encore dans la suite.

ceaus de Lille et leur amis alerent encontre aus a armes jusques de la Lescluse, et cis tiemoins ausi. Et ce furent cil ki i cenancierent a armes auoce Jakemes li Blons , et Robiers li Blons , Wautiers li Kieure et Tumas ses freres , Engherans Pilate , Reniers Males , Henris Males , Pieres Pourceles, Euvrars de Saint Venant, Gode de Deuwiceil , Willaumes li Waukiers, Jehans Boinebroke, Monnars Boinebroke , Gosses d'Arras , Pieres li Petis, Jehans Puce , Amalry de Landast, Ricars Boinebroke, Hennins de Gouy, Wateville, Oliviers de Gouy , Jakemes li Kanus , Robiers de Lambres. ves de la part de ceux de Lille. Ce témoin, avec d'autres de Douay, alla donc en armes jusqu'à Léeluse : c'etoient Jacques Lebloud, Robert Leblond, Wautier Lecœuvre, Thomas son frère, Enguerran Pilate, Regnier Malet, Henri Malet, Pierre Pourceles, Evrard de Saint-Venant, Gode de Douaœnl, Guilbaume le Wauquier, Jean Bonnebroque, Monnars Bonnebroque, Gosse d'Arras, Pierre le Petit, Jean Puce, Amaury de Landast, Richard Bonnebroque, Hennin de Gony, Waterville, Olivier de Gouy, Jacques Lecamus, Robert de Lambres.

Jehans fius Jehan Boinebroke, t. j. dit que il ne fu onques a ceuaucie ki fust faite, fors que a celi ki fu faite quant on ala contre les markans ki remonent de le fieste de Prouuins, et par linage il iala. Jean, fils de Jean Bonnebroque, témoin juré, dit qu'il ne fut à aucune chevauchée, excepté à celle qui cut lieu lorsque l'on alla à la rencontre des marchands qui revenoient de la fête de Provins, mais à gause de la parenté il y alla.

Jehans Gode de Deuwieul t. j. dit que il fu auwee les autres a armes a Lescluse, por cou que il cuidoient trouver auchune gent de Lille, et ce fu fait le jour meisme que Jakemes li Moniers fu naures; ue autrement il ne le soiuent mie dout aus. Jean Gode de Douaœul, témoin juré, dit qu'il fut en armes avec les autres à Lécluse, pensant qu'ils y trouveroient des gens de Lille, et cela eut lieu le jour même que Jacques Lemonnier fut blessé; et il ne lui souvient pas d'autre chose. (Il nomme ceux qui firent cette expédition; ces noms ont déjà été cités).

Gherars de Samion t. j. dit que le jour de l'Assension il souruiont la u bourgois de l'Assension ile Monnier dou plat despees, et cis tiemoins feri sour lui entour vii cos u viii dun baston de mesplier. Et Gérard de Saméon, témoin juré, dit que le jour de l'Ascension, il arriva au lieu où les bourgeois battirent Jacques Lemonnier du plat des épées; et ce témoin frappa aussi sur lui entour sept coups ou huit dit que il ne sauoit pour coi ille faisoit.

Jehans Carbonniaus de Lescluise t. j. dit que le nuit del Assension, Andrius li Borgnes vint a se maison pour prendre une seurté a Adan Taillet, de vins que ille auoit vendut, et demora la tant que il eut minguiet et le nuit et puis sen ala enuiers Lille lendemain jour del Assension. Apries mingnier vionrent il ...... armet et demanderent y a il cil de Lille. Et cis tiemoins respondi que nenil; et dont li demanderent quant il icut nului de Lille, et moult demanderent por le fil Brission Sourc et illeur dit que il ni auoit pieca estet; mais Andrius li Borgnes auoit la este le jour deuant; et dont li demanderent il se il auoit nule part la entour a prendre nule connoissance ne quel part il estoit ales, et dist viers Lille.

#### Sour le fet Jakemon li Moinier.

Eurars de Saint Venant fius Lanwin t. j. dit que a le reuenue que Jakemes le Monnier fist de la fieste de Bar, cest i tiemoins fu auoce les autres a le bais la u Jakemes fu batus, naures; et auant que ou i mesist main, cis tiesmoins dist: ce sera hontes a nous se on leu laist ensi aler, soulonc cou que cil de Lille nous out fait. Et li autre dissent, vous dites voir. Et apries cou on mist main a Jakemes

d'un bàton de néflier; et il dit qu'il ne savoit pas pourquoi il le faisoit. (Il cite les noms de ceux qui se troucaient là ; il n'y en a de nouveaux que ceux de Rousseau Puce, Leroy Piquette.

Jean Carbonnel, de Lécluse, témoin juré, dit que la nuit de l'Ascension, Audrieu le Borgne vint à sa maison pour prendre une súreté d'Adam Taillet, pour du vin qu'il lui avoit vendu; qu'il y demeura tant qu'il eut mangé et la nuit, et puis il s'en alla vers Lille. Le lendemain, jour de l'Ascension, après manger (diner), vinrent chez lui , en armes... (des individus de Douai dont les noms sont déjà cités.) Ils lui demandérent ceux de Lille. Il répondit qu'il n'y en avoit point. Ils lui demandèrent quand il en étoit veuu; beaucoup demandèrent le fils Brission Soure ; il leur dit qu'il y étoit déjà venu, mais qu'Andricu le Borgne y étoit venu la veille ; ils lui demandèrent s'il n'avoit pas quelques connaissances aux environs et de quel côté il étoit allé ; il répondit : vers Lille.

## Sur le fait Jacques Lemonnier.

Evrard de Saint-Venant, fils Lanvin, témoin juré, dit qu'au retour de Jacques Lemonnier de Bar, ce témoin, avec les autres, fut au marais où Jacques fut battu et blessé. Avant qu'on mit la main sur lui, il dit, ce témoin: « Ce serait une honte à » nous de le l'aisser aller ainsi, après ce » que ceux de Lille nous ont fait. » Les autres répondirent: « Vous dites vrai, » et après on frappa sur Jacques. L'à furent

et a cou furent Jakemes li Blons, Robiers li Blons, et cis Robiers le feri dun baston parmi les espaulles, et si feri ausi Waubiers le Kieure. Thumas ses freres ki des mains i feri, Engherans Pilate, Reniers Males i sourvint, encore i fu Henris Males, Pieres Pourceles, Willaume le Waukiers, Amalry de Landast le feri dun baston, Rikars Boinebroke, Henius de Goy, Oliniers de Goy le feri de le paume; Pieres li Anmans ki le vol estekiet dun espoit, mais ou li retoli, et Gherars de Samion le bouta en une tourbiere et le dist : Veesci des bains de Douay. Et dit eis tiemoins que il alla pour con que on dissoit que le parent Jakemon auoient gietet un cousin de cestui tiemoin don pont de le porte don Markiet en lewe : pour coi li aut i alerent ce ne set il mie. Encore dit cis tiemoins que une autre fois deuant le respit le conte il ceuauca a armes jusques viers le Mes, auoce les autres compaingnons pour encontrer auchun de Lille mais il ne leur causist ki ce fust, que ce fust des plus gros en cele cenancie fu..... Et encore dit il que le jour meisme u un apres cou que Jakemes fu naures lui il ala à Lescluse a armes a le maison Carbonniel pour cuerre gens de Lille car on leur auoit dit que il en iauoit et la furent a armes..... et autre dont il ne li souvient mie don nomes.

Robert Leblond et Jacques Leblond. Ce Robert Leblond le frappa d'un bàton entre les épaules, ainsi que Wautier et Thomas Lecœuvre, son frère: Enguerran Pilate et Regnier Malet le frappèrent des mains: survint encore Henri Malet, Pierre Pourcelet, Guillaume le Waucquier, Amaury de Landast qui le frappa d'un bâton : Richard Bonnebroque , Hennin de Gouy, Olivier de Gouy qui le frappa de la paume de la main, Pierre l'Amant, qui voulut l'atteindre d'un épieu, mais on le retint, et Gérard de Saméon qui le jeta dans une tourbière et lui dit : « Voici des bains de Douay (1) : » Et ce témoin dit qu'il v a été, parce que l'on disoit que les parents de Jacques avoient jeté un sien cousin du pont de la porte du Marché dans l'eau ; pourquoi les autres y allèrent, il ne le sait. Il ajoute qu'une autre fois, avant la défense du comte, il chevaucha armé jusque vers le Mez, avec les autres compagnons, pour rencontrer quelqu'un de Lille, mais ils ne rencontrèrent personne. Les plus importants qui furent dans cette circonstance sont: (ici sont cités des noms déjà connus). Il ajoute que le jour même ou un après que Jacques fut blessé, il alla à Lécluse, à la maison Carbonnel, à la recherche de gens de Lille , paree qu'on leur avoit dit qu'il v en avoit. Et là furent en armes : (gens dejà nommes) et autres dont il n'a souvenance.

Sour le fet Jehans Delefosse.

Gherars Limouniers freres Jakemes Limouniers t. j. dit que quant Jakemes Sur le fait de Jean Delefose.

Gérard Lemonnier, frère de Jacques Lemonnier, témoin juré, dit que lorsque

<sup>(1)</sup> Allusion à ce qu'avaient dit ceux de Lille lorsqu'ils jeièrent Jeannet du Postic à l'eau.

Limouniers fu reuenus a Lille de Douay, u il auoit este batus et laidengies, illi oi dire que Jakemes si conme il fure montes au pont de Marke por uenir uiers Lille, il demanda asen garcon se il auoit nient cuer de lui aidier ; et dit que pour cou que cil de Douay lauoient ensi tourne, sil encontroit honme personnaule de Douay, illi donrait ensengues que il reporteroit a Douay, ausi conme il portoit les ensengnes de Douav à Lille. Jakemes ceuauca uiers Lille et encontra un honme a keual que il ne set qui il fu et illi demanda ki il estoit, si dit de Douay : et dont le dist Jakemes, eil de Douay moult laidement atou: ne ; et je uous atourneroi ensi. - Et dont le feri Jakemes deux cos u tros dun court baston que il tenoit et le naura si que nie cuidoit. Et parla Jakemes a cestui tiemoins sen frere que il seust qui cuis estoit, et sil estoit fort naures li. Car je ne sai fist Jakemes conment il est denu. Et encore dist cis tiemoins que il ne set nene seut onkes qui cuis fu.

Jacques fut revenu à Lille de Douay, où il avoit été battu et molesté, il ouît dire que Jacques, comme il fut arrivé au Pont-à-Marcq, venant vers Lille, demanda à son garçon s'il n'avoit pas à cœur de l'aider, et il dit qu'attendu que ceux de Douay l'avoient ainsi arrangé, s'il rencontrait homme en personne de Douay. il lui donneroit des marques qu'il reporteroit à Douay, comme celles que lui-même portoit de Douay à Lille. Jacques s'avanca vers Lille et rencontra un homnie à cheval qu'il ne connoit pas et lui demanda qui il étoit, et il dit de Douay. Et alors Jacques lui dit : « Ceux de Douay » m'ont fort maltraité, et je vous arran-» geroi ainsi. » Et il le frappa de deux ou trois coups d'un bâton court qu'il tenoit, et le blessa plus qu'il ne pensoit le faire. Et Jacques parla à ce témoin son frère, asin de savoir qui il étoit et s'il étoit fort blessé; car je ne sais, fit Jacques, comment il est arrangé, et ce témoin ajouta qu'il ne sait qui il étoit.

de le mort de Dieron le Malier.

Maistres Nicolas Boidins li peres t. j. dit que auuant deuant le saint Jehans, il remua celui Pieron le Katier dun cop que il auoit ou costet et de plaies que il auoit ou kief; et le trouua en tel point que illi dist que il nauoit jamais mestier de remuer car il moroit.

Ee sont flemoing oit sour le fet Ee sont femoins entendus sur le fait de la mort de Bierre le Watier.

> Maître Nicolas Boidin le père (1), témoin juré, dit qu'auparavant devant la Saint-Jean, il pansa Pierre le Catier d'un coup qu'il avoit reçu au côté et de plaies qu'il avoit à la tête; et il le trouva en tel état qu'il dit qu'il n'y avoit lieu à le traiter , parce qu'il en mourroit.

<sup>(1)</sup> Physicien, médecin ou chirurgien.

Jehans Blibiers t j. dit que il uit Pierou le Katier amener a Tournai par euwe tout nauret et dist que il auoit mes a Douay pour ii ans deuant.

Jehans Turpins, valles Jakemon Destailleurs manans a Lille t, j, dit kou conmencement dou content de Lille et Douay, il vit venir courant et i le femme Pieron le Katier a le maison Jakemon le Joienne a Douay auoec cui il manoit. Adont v crioit cele feme sour celui Jakemon, ha hai, sire pour Diu merchit on thue men baron a no maison. Et li subit i vot aler et se feine ne le laissai par cou que il nestoit mie de le vile. Et dit cis tiemoins que en dementiers il iauoit moult grant asanlee de gent dou keumun de le vile deuant le maison Pieren, dont il ne reconnut nul fors que Cholars Dauelin un pissonnier de mer ; et dit que il neuit mie le fait de celui naures. Et quant cele gent senfurent partit, il cuis Pieres estoit naures, et entre les autres il auoit une plaie au costet dont si alaine li issoit grosement. et se dist que apries celui jour il oit crier et conmander par monseingueur le conte que nus ne fast si hardis que il se meust pour le content de ciaus de Douav et de ciaus de Lille.

Tiemoing oit le venredi apries le mi-quaresme sour le fet Pierot le Katier.

Cholars Davelins pissonnier de mer t.

Jean Blihiers, témoin juré, dit qu'il vit Pierre Lecatier amené à Tournai par eau, tout meurtri, et dit qu'il avoit demeuré à Douay pendant deux ans avant.

Jean Turpins, valet Jacques Destailleurs, demeurant à Lille, témoin juré, dit qu'au commencement du discord de Lille et de Douay, il vit venir en courant la femme de Pierre Lecatier à la maison de Jacques Lejeune, à Douay, avec qui il demeuroit, et qui crioit, cette femme, après lui Jacques : « Ha , haî! sire, pour » Dieu, merci, on tue mon baron (mari) » dans notre maison. » Il se disposoit à y aller: sa femme l'en empêcha, parce qu'il n'étoit pas de la ville (1). Il ajoute, ce témoin, que, dans ce moment, il y avoit une grande réunion de gens du commun de la ville devant la maison de Pierre; qu'il n'en reconnut aucun . excepté Colart Davelin, poissonnier de mer ; qu'il ne vit pas les coups qui furent portés, et que lorsque ces gens s'éloignèrent, ce Pierre étoit blessé et qu'entre autres il avait une plaie au côté dont le souffle sortoit beaucoup. Ou'après ce jour. il entendit crier et commander de par monseigneur le comte que nul ne fut assez hardi ponr se mouvoir à propos du discord de ceux de Douay et de ceux de Lille.

Témoins entendus après la Mi-Carême sur le fait Pierre Lecatier.

Colars Davelin, poissonnier de mer,

<sup>(1)</sup> Celui que l'ou battait. Il est probable que la même coutome existait à Douai comme à Lille. Le livre de Roisiu dit que lorsque dans une mélée un bourgeois prenaît parti pour l'homme du dehors, il encourait une amende de 60 sols et la perte de sa bourgeoisie comme parjure. No 115.

j. et requis dit que auwan, apries le fieste il vit que Rogiers Hugete, Colars de Walenciennes, Sohiers Estraingues, Baukins Fourdins, Jakemes de sous le tour li fius, et autre pluiseur que il ne set mie nonmer, amenerent Pieron le Katier hors de se maison, emmi le caucie et le bastirent et de puins et de mances de coutiel et le naurerent et li fisent le tieste rouge. Et dit cis tiemoins que lora cis Pieres estoit emmi le caucie, illi destourna moult de cos. Requis cis tiemoins por quel ocoison ce fu fet. Il dit que on li metoit sus que il vendoit pissons embles, et que il en donnoit milleur markiet que li autre pissonniers. Et que il tençoit? li et se feme eis autres pissonniers, et eou que il ostoit de Lille ne li aidoit mie moult. Et cil qui le laidengiet estoient gent ki se melloient de marcadise de pissons. Et encore dit il que quant cuis Pieres fu laidengies il nosa mi demoreres a sen ostel. Ains sen ala gesir en un moustier. Requis cis tiemoins sour sensierement combien il auoit mes a Douay, il cuide bien que il i eust mes v ans u plus.

Rogiers Hugete t. j. et requis dit que avan, apries le fleste de Douay et deuant le respit ki eu entre ciaus de Douay et de Lille, eis Rogiers, Cholars Dauelins, Cholars de Walenciennes, et Soliers Estraingues, Baukin Fourdins, Jakemes de sour le tour li fius, Willaumes de Marchiennes et autre pluiseur dont il ne li souient mie à nonmer vourent a le mason Pieron le Katier de Houpelines pissonnier de douce euwe, la u il auoit mes entour

témoin juré et requis, dit qu'avant, après la fète, il vit Roger Hugete, Colars de Valenciennes, Sohier Estraingnes, Boquin Fourdin, Jacques dessous la Tour, le fils, et plusieurs autres qu'il ne peut nommer, emmener Pierre Lecatier hors de sa maison, au milieu de la rue, et le frapper de poings, de manches de couteaux . le blesser et lui faire la tête rouge de sang. Ce témoin ajoute que pendant que Pierre étoit sur le milieu de la rue, il détourna de lui beaucoup de coups. Ce témoin, requis de déclarer pour quelle eause cela fut fait, dit qu'on accusoit Pierre de vendre du poisson vole, qu'il donnoit à meilleur marché que les autres poissonniers; qu'on l'accusoit et le tancoit, ainsi que sa femme, parce qu'ils étoient de Lille, et qu'il ne les aidoit pas beaucoup. Ceux qui le molestoient étoient gens qui faisoient le commerce de poissons. Il ajoute que lorsque Pierre fut blessé, il n'osa demeurer à sa maison et qu'il alla se réfugier en un moustier. Requis ce témoin de déclarer combien il étoit resté à Douay, il dit qu'il croit bien y être resté cinq ans, ou plus.

Roger Hugete, témoin juré et requis, dit qu'avant, après la fête de Douay et avant la défense du comte, qui suspendit l'hostilité entre ceux de Douay et de Lille, lui, Roger, alla avec Colars d'Avelin, Colars de Valenciennes et Sohier Estranger, Boquin Fourdins, Jacques dessous-la-Tour le fils, Guillaume de Marchiennes, et plusieurs autres dont il ne se souvient pas des noms, à la maison Pierre le Catier, de Houpelines, poissonnier d'eau

I an en le place a Devieul, et la le batirent il, et lamenèrent batant hors de se mason de puins, de pies, de mances de coutiel, et fu naures en le tieste, por cou que il auoit tenus a laron Jehans Taumars pissonnier de douee euwe : et pour cou que cuis Jehans estoit borgois de Douay, et cil ki deuant sont nonmes aussi ; il aidierent a uengies sen honte, et cou que il et se feme estoient tenus ariuteus as conpaingnons; et si dist que pour le content de Lille et de Douay il ne fu mie batus ne laidengies; et cis tiemoins mesmesausi feri de sen pung et de lemance de sen couteil a pointe.

Gilles Fourdins t. j. et requis dit que auwan, deuant le fieste dou Blanc Rosier, Cholars Dauelins, Rogiers Hugete, Cholars de Walenciennes, Baukins, Jakemes Desous le Tour li fius, Willaumes de Marchienes et autres pluiseur pissonnier de mer et de donce euwe amenerent Pieron le Chatier de Houpelines, pissonnier de douce euwe, hors de se maison en la place à Deuwieul et la le batirentil, de puins, de pies, de mauces de coutiel et li fissent le tieste rouge de sanc. Et cis meismes tiemoins fu auoec, mais il ni feri onques cop. Et ce fu fet pour cou que il auoit laidengier les autres pissonniers de parolles et les tenoit as larons et amaise gent, y donnoit plus de pisson et de boines denrees pour V sols que li autre ne fesissent por X sols et ne sauoient dout eles li venoient.

douce, là où il avoit demeuré un an environ en la place à Douayeul (1); que là ils battirent Pierre et l'arrachèrent, en le battant, hors de sa maison, des pieds et des poings, de manches de couteaux, et qu'il fut blessé à la tête, parce qu'il avoit traité de larron Jean Taumart, poissonnier d'eau douce; que ce Jean étant bourgeois de Douay, ceux ci-dessus nommés l'aidèrent ainsi à venger sa bonte: et encore, parce que lui et sa femme étoient réputés revendeurs par les compagnons; et que ce ne fut pas à propos du débat de ceux de Lille et de Douay qu'il fut maltraité. Ce témoin déclare l'avoir lui-même frappé de son poing et du manche de son couteau à pointe.

Gilles Fourdin, témoin juré et requis, dit qu'avant, devant la fête du Blanc-Rosier, Colars d'Avelin, Roger Hugete, Colars de Valenciennes, Boquin, Jacques dessous-la-Tour le fils . Guillaume de Marchiennes et plusieurs autres poissonniers de mer et d'eau douce, amenèrent Pierre le Catier, de Houpelines, poissonnier d'eau douce, hors de sa demeure, en la place de Douayeul, et que là ils le battirent des poings, des pieds, de manches de couteaux et lui firent la tête rouge de sang. Ce témoin fut avec eux, mais il ne frappa pas. Cela fut fait, parce que Pierre avoit molesté les autres poissonniers en paroles, et les tenoit pour larrons et mauvaises gens ; qu'il donnoit plus de poissons et de bonnes denrées pour cinq sous que les autres ne faisoient pour dix, et que l'on ne savoit d'où elles lui venoient.

<sup>(1)</sup> La place Douayeul était la Petite-Place actuelle. Douayeul . Douai-le-Vicit.

Sohiers Estraingues t. j. et r. dit que auwan, puis le fieste y deuant le respit. il uit que Cholars d'Auelins , Rogiers Huge . Cholars de Valenciennes . Baukins Fourdins . Jakemes Desous le Tour et Willemes de Marcienes. Mikeles de le Coupielle, Hues de Lambres et autres pluiseur vallet ki repairent ou maisiel. traisent Pierre le Catier hors de se maison nauret parmi le cors, et lamenerent en le place a Deuieul et la le batirent il de puins et pies et de mance de coutiel. Et dit ke ce ne fu mie fet kil sace, por le descort de Lille et de Douay, ains fu fait por cou kil auoit mis sus Jehan Taumart . killi auwoit enblet ses anwilles, et Jehan sen plainst as conpaignons et as valles dou mestier, et il sacorderent illi vengeroient sen honte. Et si dit que il auoit mes la entour V an.

#### Pierre le Katier.

Jakemes Desous le Tour t. j. et r. dit que Pieres estoit hais por cou ke il ahontoit le mestier et ke il vendoit pissons enbes et se vantoit ke il en donroit plus por II s. ke il ne feroient por V s. Et auoit mis sus a Jeban Taumart ke illi auoit enblet ses pissons; et cius Jehans sen palainst a ses amies et a ciausdou mestier; et li bourgois de le vile, si conme li uns bourgois aide lautre, et cis tiemoins i souruiront et le vit batre, mais il ni feris oncques cop. Et ce fu fait puis le fieste dou Rosier, le cause est davant II mois u

Sohier Estraingne, témoin juré et requis, dit qu'avant et depuis la fête, et précédemment à la défense, il vit que Colars d'Avelin, Roger Hugete, Colars de Valenciennes. Boquin Fourdin , Jacques de dessous-la-Tour, Guillaume de Marchiennes, Michel de le Coupe, Huon de Lambres, et plusieurs autres valets qui demeurent au Marché aux Pauvres, trainèrent Pierre le Catier hors de sa maison et le blessèrent par tout le corps, et l'amenèrent à la place Douayeul, qu'ils le battirent là des poings, des pieds, de manches de couteaux, et qu'il ne sache pas que ce fût à cause du discord de ceux de Lille et de Douay, mais bien parce qu'il avoit dit que Jean Taumart avoit volé ses anguilles, et que Jean s'en étant plaint à ses compagnons et aux valets du métier, ils s'étoient mis d'accord pour se venger de lui. Il dit qu'il avoit demeuré au Douaveul entour cinq ans.

### Pierre le Catier.

Jacques dessous-la-Tour, témoin juré et requis, dit que Pierre étoit hai parce qu'il avilissoit le métier, qu'il vendoit poissons volés, et qu'il se vantoit d'en plus donner pour deux sols que les autres ne feroient pourcinq; qu'il avoit dit que Jean Taumart lui avoit volé ses poissons; que Jean s'en étant plaint à ses amis et à ceux du métier, ledit Pierre futbattu. Et à cette secène furent, avec les amis de Jean, ceux du métier et comme bourgeois de la ville, parce qu'un bourgeois aide l'autre (1). Ce témoin survint, mais il ne frappa point.

<sup>(1)</sup> Selon la règle établie à Douai , comme elle l'était à Lille , que chaque bourgeois était tenu d'aider autre bourgeois en quelque lieu que ce fût.

trois. Et si dit ke acele bature il vit Cholart d'Avelins, Rogier Hugete, Colars de Valenciennes, Sohier Estraignes, Baukin Fourdin, Willaume de Marchiennes, mais il ne leur nit nul cop ferir et autres pluiscurs bien jusques a CC, si que luins bourgois suit lautre.

Jehans li Petis miège t. j. dit que quart Pieron li Katiers fu naures des pissonniers de Douai, ille vint remuer ou moustier Saint Aubin et trouva ke il estoit naures on costet dun couteil, et auoit bien plaie de boines lievres overtes et dont on devoit bien mort douter. Et non pour quant, se il fust demores al aiyude de dui et a boine warde, il neust eut warde de mort.

Jehan Picavez, blankisseu ne set nient del bature del Catier.

Gilles Estraingnes t. j. et r. dit que il nit Cholart d'Auclins, Rogiers Hugete et Cholart de Walenciennes, Baukin, Willelmes de Marcienes, batirent Pieres le Katier de puins et de pies et de mances de contiel; et si eut moult d'autres auoc que il ne set mic nommer. Et fin fait puis le fieste et deuant lecrit et pour le haine que illi autre pissonier anoient a lui et pour cou que il et ses feme tencoient as autres pissoniers et dit que cuis Pieres auoit la mes en tour demi an.

Cela eut lieu depuis la sête du Rosier; mais la cause remonte bien avant cette sête, deux ou trois mois plus sôt. ¡cei sont cités les noms rapportes plus haut des individus présents à cette scène, et on ajoute]: qu'ils étoient plus de deux cents, parce qu'un bourgeois suit l'autre.

Jean le Petit, médecin, témoin juré, dit que lorsque Pierre le Catier fut blessé par les poissonniers de Douay, il vint se faire panser au moustier Saint-Albin (église). Il trouva qu'il étoit blessé au côté d'un coup de couteau; que la plaie étoit ouverte comme des lèvres; que l'on pouvoit craindre la mort. Si cependant il étoit resté auprès de lui et qu'il cût été bien soigné, on jouvoit le sauver.

Jean Picavez, le buandier, ne sait rien de la batture de le Catier.

Gilles Estraingnes, témoin juré et requis, dit qu'il vit Colars d'Avelin, Roger Hugete, Colars de Valenciennes, Boquin, Guillaume de Marchiennes , battre Pierre le Catier des poings et des pieds, de manches de couteau; il y en eut beaucoup d'autres qu'il ne connoit pas; cela eut lieu depuis la fête et avant la publication de la défense, à cause de la haine que les autres poissonniers avoient contre lui, parce que lui et sa femme se querellaient avec les autres poissonniers; et ce témoin ajoute qu'il étoit resté chez ce Pierre environ un demi-an.

Jakemies Baukins pissonier de douce cuwe t. i. dit ke auwan apries le Pentecouste ou tans dou descort de Lille et de Douay, eis tiemoins fu auoec les autres et dedens lostel Pieron, et dehors et le feri dou mance coutiel en le tieste, et ailleurs et en i auvoit tant de fereurs sour lui, ke il ne set ki le naura ou costet : et dit ke il anoit tenut Jehan Tanmart a laron, et sen oste ausi. Et cis tiemoins et li autre i furent por cou ke cius Jehans Tanmars sen plins estoit a aus, et ke cou ke il conuenoit aidier lun bourgois lautre. Et si dit ke cil ki ci apries sont nonnet batirent celui Pieron cest a sauoir : Cholart d'Auelins . Rogiers Hugete, Colars de Valenciennes, Fourdins, Jakemins Desous le Tour li fius, Willemes de Marcienes, Baudes li Oiseleures , Jehans Bourles ues d'Aubi. Et cius Jehans Bourles et Jakemins Desous le Tour ce furent cil ke les autres imenerent et dissent que seil ni uenoient que il sen plainderoient as eskevins.

Cholins de Valenciennes t. j. dit que Picres li Katiers fu hais de ses compaiguons por que il donnoit trop boin markiet de pisson, de coi il cuidoient ke il venist de mais liu; et estoit banis de Lille et por cou le batirent li conpaignons. Et eis miesmes tiemoins le feri dou puing et dit que il en auoit tant que on nen set le nombre et dit ke Jehans Bourles et Jakemins desous le Tour les imenerent tous.

Jaeques Boquin , poissonnier d'eau douce, témoin juré, dit qu'avant après la pentecôte, au temps du discord de Lille et de Douay, il alla avec les autres à l'hôtel de Pierre : qu'ils le tirèrent deliors , et que lui, témoin, le frappa du manche d'un couteau à la tête et ailleurs; il y avoit tant d'acharnés à le frapper, qu'il ne sait qui le blessa an côté. Il dit que cela fut fait parce que Pierre avoit traité Jean Taumart de larron et son hôte aussi. Ce témoin y alla avec les autres, parce que Taumart s'étoit plaint à eux, et ensuite parce qu'il convient que les bourgeois s'aidententre eux. Ceux ei-après battirent ledit Pierre, à savoir: Colars d'Avelin, Roger Hugete, Colars de Valenciennes, Fourdin, Jacques de dessous-la-Tour le fils, Guillaume de Marchiennes, Baude l'Oiseleur, Jean Bourlet, né à Auby; et celui Jean Bourlet et Jacques de dessous-la-Tour furent ceux qui les conduisirent, leur disant que s'ils ne venoient pas, ils s'en plaindroient aux échevins (1).

Colin de Valenciennes, témoin juré, dit que Pierre le Catier ful hai de ses companons, parce qu'il donnoit à trop bon marché le poisson, de quoi ils pensèrent qu'il ne vint de mauvais lieu, et que lui étoit banni de Lille; c'est pourquoi ses compagnons le battirent et et étmoin le frappa du poing, et il y avoit tant d'assaillants qu'il n'en sait le nombre. Ils étoient conduits par Jean Bourlet et Jacques de dessous-la-Tour.

<sup>(</sup>t) Il y avait une amende de 60 sols contre ceux qui se refusaient à suivre les bourgeois qui leur faisaient appel.

Willaumes de Marcienes t. j. dit que Pieros li Katiers fu batus pour cou que il auoit dit laidure à Jehan Taumart un leur conpaignon, et por cou estoit il hais de tous les conpaignons, et cis meismes tiemoins le feridou puing auoce les autres.

Jakemes li Jouenes t. j. dit que auwan entre le Pentecouste et le Saint Jehan il uit que li maceclier et li pissonnier dont il ne conniut nul fors Cholars d'Avelins k; tenoit une cuignie en se main, batirent et naurerent de mances de coutiaus trop laidement et trop vilainement Pieres le Katier; et il sagenoilloit deuant aus et leur prioit mierchit moult piteusement; et ille naurerent moult vilainement; et si dit que cis Pieres estoit de boin non et de boine grasse et auoit mes la ou vinage I an, et si dit que il croit bien ke pour lenvie que it auoient sour lui et por le débat ki estoit entre ceaus de Lille et de Douay, illi fissent cou. Et dit que ille vit ferir Rogelet Hugete, et Willemes de Marchiennes ferirent sour lui auoec les autres.

Tassar li talicur, manans a Doyeul t. j. dit ke auparavant, entre le Saint Jean et l'août, autant ke il a souvenance, il vit li pissonnier de Douai batre et navrer Pieres le Catier des pies, des puings et des manches de coutiel. Et Colars d'Avelin le feri a le tieste dune hachette. Il dit que Pierre etoit de boin non et boine grasse; quil avoit mes entour lan dans sen vinage. Il croit que cela eut lieu par envi por li content de Lille et Douay. Il vit ferir avecq les aultres Rogier Hugete et Wuillaumes

Guillaume de Marchiennes, témoin juré, dit que Pierre le Catier fut battu parce qu'il avoit dit de laides choses à Jean Taumart, un de leurs compagnons, et que pour cela il étoit hai de tous, et que luimème le frappa du poing comme les autres.

Jacques le Jeune, témoin juré, dit qu'auparavant, entre la Pentecôte et la Saint-Jean, il vit que les bouchers et les poissonniers dont il ne connoît d'autre que Colars d'Avelin, lequel tenoit une cognée à la main, battoient Pierre le Catier et le blessérent de manches de couteaux trèslaidement et très-vilainement. Pierre le Catier s'agenouilloit devant eux et leur prioit merci bien piteusement, et ils le frappèrent horriblement. Et ajoute, ce témoin, que ce Pierre étoit de bon renom et de bon commerce ; qu'il avoit demeuré en son voisinage un an et demi, et qu'il croit que cela fut fait parce que ceux de Douay avoient chaque jour des nouvelles que ceux de Lille maltraitoient leurs bourgeois. Et il vit frapper Roger Hugete, et Guillaume de Marchiennes avec les autres.

Tassart , le tailleur , demeurant au Douayeul, témoin juré, dit qu'auparavant, entre la Saint-Jean et l'août , autant qu'il peut s'en souvenir , il vit les poissonniers de Douay battre et blesser Pierre le Catier des pieds , des poings et de manches de couteaux, et Colars d'Avelin le frappa à la tête d'une petite hache ; il ajoute que ce Pierre étoit de bon renom et de bon commerce , qu'il avoit demeuré environ un an dans son voisinage. Il croit que cela eut lieu à cause de l'envie qu'ils lui portoient.

de Marciennes.

par suite du débat qui avoit lieu entre ceux de Lille et de Douay. Il vit frapper avec les autres Roger Hugete et Guillaume de Marchiennes.

Rogiers de Bertaincourt t. j. dit que il vit entre le Saint Jehan et le Pentecoste tenir et sakier Pieros le Katier hors de se maison, nauret et tout sauneng et le faisoit menet Colars d'Avelins; et si dit ke il croit vraiement que ce fu fait pour le content de Lille et de Douay, et por cou ke on dissoit keil estoit de Lille; et dit que il estoit de boine grasse et de boin non ou vinage.

Roger de Bertincourt, témoin juré, dit qu'il vit, entre la Saint-Jean et la Pentecôte, tenir et tirer Pierre le Catier hors de sa maison, blessé, tout saignant, et celui qui le faisait conduire étoit Colars d'Avelin; il dit qu'il eroit vraiment que ce fut à propos du discord de ceux de Lille et de Douay et parce que l'on disoit qu'il étoit de Lille; il ajoute qu'il étoit de bon commerce et de bon renom au voisinase.

Bietris feme Jehan le mulier manant a Deuioel t. j. dit que entour viii jours devant le candelle d'Arras, elle vit batre et naure Pieron li Chatier et si a entendu que Colars d'Auelins li fist. Béatrix, femme de Jean le mulier (faiseur de meules), demeurant à Douayeul, témoin juré, dit que huit jours environ avant la chandelle d'Arras(1), elle vit battre et blesser Pierre le Catier, et elle a entendu que Colars d'Avelin le fit.

### Sour le fet Muon Malet.

## Snr le fait de Muon Malet.

Nicolas Males le merchiers t. j. dit que lendemain del Assensien, Hues Males li clers ki est ses cousins giermains, manans a Lille vint a Douay, la u cis tiemoins manoit, adont auoce dame Mehautle mierciere et Mikiel d'Aire sen baron et le mena auoce lui viers Saint Piere. Et la les encontrerent demisiaus de le vile de Douay et autres gens auockes aus dou kemun dont il ne connoist nul, jusques a cent et plus; et coururent sus a celui Huon et illeur pria

Nicolas Malet, le mercier, témoin juré, dit que le lendemain de l'Ascension, Huon Malet, le clerc, qui est son cousin-germain, demeurant à Lille, vint à Douay où ce témoin demeurait alors, avec dame Mehaut, la mercière, et Michel d'Aire, son mari; il les conduisit avec lui vers Saint-Pierre. Là ils rencontrèrent damoiseaux de la ville de Douay, et autres gens du commun avec eux, dont ils ne connoissent aucuns jusques à cent et plus, lesquels

(1) La fête de la Chandelle d'Arras commençait le dimanche du Saint-Sacrement et durait jusqu'au dimanche suivant. por Diu merchiet, ke il estoti clers. Et ils respondirent: clers volonnes auoir et batirent et laidengierent et le gieterent en le boc. Et eis tiemoins leur disoit: Biau singnour pour Diu miercit. Il nest mie de Lille il est d'Anape et jou ausi. Et li uns dans le feri cestui tiemoins dou puing au visage et labati en un celier. Encore dit cis tiemoins ke apries ces coses, Jakemes li Gantois ki connestables estoit de le rue, la u il manoit desfendi a loste la u cis tiemoins manoit, ke il ne fust si hardis ke il hichregast plus, ne jour ne eure cestui tiemoin, li mannes, li tenseur de Lille ne Inonne de le chastellenie de Lille.

coururent sus à Huon. Il les pria, pour Dieu, merci, parce qu'il étoit clere. Ils répondirent : « Clercs nous voulons avoir.» Ils le frappèrent, le molestèrent et le jetèrent dans la boue. Ce témoin leur disoit : « Beaux seigneurs, pour Dieu, merci! Il » n'est pas de Lille, il est d'Anappes, et » moi aussi. » Et l'un d'eux frappa ce témoin du poing au visage et le fit tomber en une cave. Il ajoute qu'après ces faits, Jacques le Gantois, qui étoit connétable de la rucoù il demeuroit, défendit à l'hôte, où ce témoin logeoit, qu'il ne fût plus assez osé pour héberger à l'avenir, ni un jour ni une heure, ce témoin, les redevanciers ou manants de Lille, ni hommes de la châtellenie de Lille.

Mahuis de Flerst. j. dit que il fu auoce Huon Malet a Douay deuant Saint Piere et la vit il que deniisiel de le vile et autre gent auoce eus grant plente don kemun, dont il ne connoist uul et batirent et laidengierent Huon Malet, et eis tiemoins senfui pour le peurs que il auoit. Mahicu de Flers, témoin juré, dit qu'il fut à Douay avec Huon Malet, avant la Saint-Pierre, et que là il vit damoiseaux de la ville et une grande foule de gens du commun de Douay qu'il ne connoit pas, lesquels battirent et molestèrent Huon Malet, et ce témoin s'enfuit par la peur qu'il avoit.

Gontiers valles mon seingneur Jehan Makiel 1. j. dit que auwan,apries le fieste de Douay il estoit a le maison dame Marien la Rikarde et la oi il que on crioit, a ciaus de Lille, a ciaus de Lille, et il a courn a luis, et la uit il un honme entre pies et le batoit on et en anoit bien deus cens et plus et disoient li un a lautre, bates, bates il est de Lille, et si dit que il ne sauoit adent ki cou estoit, mais on li dist apries que con auoit este Hues Males li clers, et

Gontier , valet de Mgr. Jean Makiel , témoin juré , dit qu'auparavant après la fête de Douavi il étoit à la maison de dame Marien la Richarde, et la il entendit que l'on crioit: « A ceux de Lille! à ceux de Lille! « Et il courut à sa porte et vitque l'on battoit un homme renversé, et qu'ils étoient bien deux cents et plus, et qu'ils se disoient l'un à l'autre : «Battez, battez, il est de Lille.» Il ne sut d'abord qui c'étoit, mais on lui dit après que c'avoit été Huon mais on lui dit après que c'avoit été Huon

et dou tant quant ca uint ne set il mie, fors que ensi que il a dit, et ne connut nul de ciaus ki con fisent.

Huis des Palefrois li mesagiers t. j. dit que il vint a Douay auwan, apries le fieste ne autrement ne li sovient il mie dou tans, que gent de Douay batirent et laidengierent et gieterent en le boe Huon Malet li elere, et li paroit se couronne rese et si dit que il nen connut nul ki ce fecissent.

Amalry de Landast t. j. dit que il vit ou monastère Saint Pierre Huon Malet tout maschuret de boe; et lauoient batut gent dou kemun, pour cou que cil de le vile namoient bien ciaus de Lille, mais il ne le vit mie batre, et ee fu fait deuant le respit, et deuant le crit et ou tans dou discort.

Amouris li couteliers t. j. dit que il uit auwan ou tans dou descort de Lille et de Douay, que Aliaumes li Morant, Henins Males, Blaues li clers et autre bien jusques a XXX que il ne set mie nonmer batirent et laidengierent Huon Malet; et core el getierent ou eonpieng et fu fait pour le descort de Lille et de Douay; et encore dit il que cil meisme batirent ausi Nicolon Malet ki estoit auockes Huon Malet et fu fait por le descort ausi.

Malet le clerc, et de l'époque à laquelle cela arriva, il ne le sait, et il ne connoît aucun de ceux qui l'ont fait.

Huon des Palefrois , le messager , témoin juré , dit qu'il vint à Douay il y a quelque temps, après la fête , il ne se souvient pas autrement de l'époque où gens de Douay battirent et molestérent et jetèrent dans la boue Huon Malet le clere, et il ne sait ceux qui l'ont fait. Et il lui parut que Huon avoit sa couronne rasée (1), et il dit qu'il ne connoit aucun de ceux qui l'ont fait.

Amaury de Landast, témoin juré, dit qu'il vit au monastère de Saint-Pierre Huon Malet tout souillé de boue; que les gens du commun l'avoient battu parce qu'ils n'aimoient pas ceux de Lille; mais il ne le vit pas battre; et cela ent lieu avant le répit et la publication de la défense au temps du discord.

Amaury, le contelier, témoin juré, dit qu'il vit auparavant, au temps du discord de Lille et de Douay, Aliaume le Morant, Hennin Malet, Blaves le clerc et autres, bien jusques à trente, qu'il ne peut nommer, qui battirent et molestèrent Huon Malet, et qu'ils le jetèrent dans le bourbier. Cela fint fait pour le discord de Lille et de Douay. Il ajoute qu'ils battirent encore Nicolon Malet, qui étoit avec Huon Malet, et pour la même cause.

<sup>(3)</sup> La tonsure des cleres était nommée couronne, d'où ils étaient désignés couronnés. Cette observation est faite parce que, selon l'ordonnance de Louis IX de 1270, les cleres qui ne portaient pas couronne, qui l'avaient rase, perdaient leurs priviléges. (Chap. 84.)

Jakemes Boukiaus t. j. dit que il uit celui Huon ki fu batus et bien en i auoit CC entour lui ki on dissoit ki lauoient batut.

Por Puon et Colart A alet.

Willaumes Clinkars manans en le rue des Draskiers t. i. dit que auwan entour l'Assention, il vit Hues Males gissoit enmile rue en un conpieng, et uns clers ki a non Blanons, uns des pis ribaus le tenoit ou conpienz, et le boutoit de seu piet ou visage; et Gherardins de Flers uns beraudiaus, mais garcons, le bati ausi. Et uns valles ki estoit auoec celui Huon fu gieles tous plas en un celier, mais il ne set mie ki ce fist. Et moult ii eut grant asaulee de gent; si que le rue estoit toute plaine. Et disoient li mais garcon, cil de Lille batent no gent, batons les leur. Et dit que il furent laidengiet por le descort de Lille et de Douay. Et si dit que Huon Males et Pieres Pourceles i furent entre les gens ki la estojent, mais il ni fisent nient.

Watiers de Riulay t. j. dit que il uit que Gherardins de Flers uns hiraus, et Blauos uns elers goulias, en une kemise ki batoient et feroient Huon Malet et le tenoient ou conpieng et en le boe. Et ien auvoit uns C entour aus; et si vit que uns valles ki estoit auoce lui Huon Malet, que on le gieta ens,ou celier Gillion RusJacques Bouquiau, témoin juré, dit qu'il vit qu'Huon fut battu, et qu'il y en avoit bien deux cents autour de lui que l'on disoit l'avoir battu.

Monr Muon et Wolart Walet.

Guillaume Clineart, demeurant en la rue des Draskiers (1), témoin juré, dit qu'avant, aux environs de l'Ascension, il vit Huon Malet gisant dans la rue en un bourbier, et qu'un clerc, qui se nomme Blavons et des plus mauvais sujets, le tenoit au bourbier et le frappoit de son pied au visage; et Gérard de Flers, un crieur de rue, mauvais garçon, le battit aussi. Un valet, qui étoit avec Huon, fut jeté tout plat dans une cave, mais il ne sait pas qui le fit : le rassemblement étoit si grand que la rue étoit pleine, et les mauvais garcons disoient: « Ceux de Lille battent nos gens , battons les leurs, » Et il dit qu'ils furent maltraités à propos du discord de Lille et de Douay. Il ajoute que Huon Malet et Pierre Pourcelet se trouvoient dans le rassemblement, mais qu'ils ne firent ancun mal.

Watier de Riulay, témoin juré, dit que Gérard de Flers, un hérault, et Blaves, un clerc, de mauvaise vie, en ehemise, battoient et molestoient Ifuon Malet et le tenoient au ruisseau en la boue; et il y en avoit un cent autour d'eux. Il vit aussi que l'on jeta un valet, qui étoit avec Huon, dans la cave de Gilles Ruspaut; mais il

<sup>(1)</sup> La rue des Draskiers était la rue Basse-des-Ferronniers.

paut. Mais il ne set ki ce fist. Et dist que ce fu ou descort de ciaus de Lille et de Douay, mais il ne set pour coi cuis Hues fu batus. ignore qui le fit; il dit que ce fut à propos du discord, sans savoir pourquoi Huon fut battu.

Salemons li toilliers, t. j. dit que il uit grant asaulee et grant noise de gent en le rue, la u il maint, et batoit on la I honme si conme on dissoit, et dissoit on il est de Lille il est de Lille. Salomon, le toillier, témoin juré, dit qu'il vit grand rassemblement et grand tumulte de gens dans la rue où il demeure; et que là on battoit un homme en disant: « Il est de Lille, il est de Lille.»

Jakemins de Sailli t. j. dit que il uit que Hues Malet estoit abatut ens un ruiot; et Blauons le batoit et i auoit grans asaulee de gent et dissoit on: Vees ent la un de Lille, vees ent la un de Lille. Et ce fu fait grant piece apries le fieste. Jacques de Sailli, témoin juré, dit qu'il vit Huon Malet abattu dans un ruisseau, et que Blaves le battoit; qu'il y avoit grand rassemblement et qu'on disoit: « Voyez, en voilà un de Lille, en voilà un de Lille. » Et ce fut fait grand temps après la fète.

Willaumes le boulengiers t. j. dit que it batre Huon Malet, et moult auoit graud plente gent et grant noise et grant cri et dissoient cil ki la estoient que cestoit uns clers de Lille, cest uns clers de Lille, et dit que cestoit ou tans dou descort de ciaus de Douay et de Lille pour le descort.

Guillaume, le boulauger, témoin juré, dit qu'il vit battre Huon Malet, et il y avoit beaucoup de monde et beaucoup de tumulte, et grands eris. Et ceux qui étoient là disoient: « C'est un clerc de Lille, c'est un clerc de Lille, » Et il dépose que c'étoit au temps du discord et par rapport au discord.

Willaumes de Marchiennes t. j. dit que il uit deuant se maison, anwan puis le fieste un honne batre, que ou disoit ki estoit clers, et ce fu fait por locoison dou contest qui estoit entre ciaus de Lille et de Douay. Guillaume de Marchiennes, témoin juré, dit qu'il vit devant sa maison, après la fète, battre un homme que l'on disoit ètre clerc, et que cela eut lieu à cause de la contestation qui etoit entre ceux de Lille et de Douay. Ce sont tiemoing ouit dou fet Jehan Ansiel le kintellier de Lille le diemence deuant Paques Flories.

Jehans Vacke d'Orcies, t. j. dit que un lundi au matin entour le Pentecouste ki est passee, ensi que illi puet sonuenir dont tans, Jehans Ausiaus ki estoit venus au markiet vint a cestui tiemoin, ki adont estoit eskeuins d'Orcies, et li dist que maceclier de Douay ki la estoient venut le voloient laidengier por le content de Lille et de Douay. Uns autres hom ki a anon Jehan Blauars li jouenes, dit ausi que ifleur auoit oi dire que il laidengeroient Jehan Ansiel, Cis tienoins fist asanler les eskeuins et li eskeuins manderent les macceliers et il i uionrent armet bien insques a trente. Et li eskeuins leur blamerent que il estoient armet et que il sen voloient combatre. Et il respondirent que en le vile ne se conbateroient il point ; mais il nosoient aler sans grant conpainguie por le cremeur de ciaus de Lille, Encore dit cis tiemoins requis de le cenaucie de ciaus de Lille que auwan, entour le Saint Jehan gent de Lille, et que il ne vesist mie, et que il ne set mie nonmer bien insques a lx, cenaucoient a armes entour Orchies et en estoit grans nouielle en le vile, que il wetoient cians de Douay ki aloient au markiet a Tournay. Et adont vit il Jehan Plentet en latre a Orcies ki estoit quaissies en sen doit, et disoit que cille gent li auoient fait, et en estoit li cris conmuns en le vile. Et li baillins et cil d'Orcies envoierent de leur gent hors por sanoir que cil ceuancent estoient, et il trounerent as laboureurs ki labourojent as chans que cestoient gens de Lille.

Ce sont les témoins entendus sur le fait de Jean Ansiau, le coutelier de Lille, le dimanche avant Paques-Fleuries.

Jean Vacque, d'Orchies, témoin juré, dit qu'un lundi au matin, aux environs de la Pentecôte passée, ainsi qu'il peut s'en souvenir, Jean Ansiau, qui étoit venu au marché, alla trouver ce témoin, qui alors étoit échevin d'Orchies, et lui dit que les bouchers de Donay, qui étoient aussi venus, le vouloient molester à cause du discord de Lille et de Douay. Un autre homme, nommé Jean Blavars, le jeune, dit aussi qu'il leur avoit entendu dire qu'ils maltraiteroient Jean Ausian. Ce témoin fit assembler les échevins, et les échevins firent assembler les bouchers, et ceux-ci vinrent armés bien jusqu'à trente. Les échevius les blâmèrent de ce qu'ils étoient armés et avoient la pensée de se battre. Ils répondirent que dans la ville ils ne se combattroient pas; mais qu'ils n'osoient aller sans grande compagnie par la crainte de ceux de Lille. Requis de déposer sur ce fait, le témoin ajoute qu'auparavant, aux environs de la Saint-Jean, des gens de Lille qu'il ne vit point et qu'il ne pourroit nommer, bien an nombre de soixante. chevauchoient en armes autour d'Orchies et que la nouvelle en étoit répandue dans toute la ville qu'ils guettoient ceux de Douay qui alloient au marché de Tournay. Alors il vit Jean Plentet au cimetière, à Orchies , qui avoit le doigt cassé et qui disoit que ces gens lui avoient fait, et le cri en étoit commun dans la ville. Le bailli et ceux d'Orchies envoyèrent de leurs gens dehors pour savoir ce qu'étoient ces chevaucheurs : ils trouvérent des labou( 101 )

reurs qui labouroient aux champs,qui dirent que c'étoient gens de Lille.

Jehans Biellains d'Orcies ki, au tan fu eskevins d'Orcies, sacorde a Jehan Vacke sauf cou que ne se puet souuenir por lors li afaires des macceliers de Douay de le ceuancie de ciaus de Lille, il nen set mie plus fors que par oit dire car il nestoit mie adont ou pais. Jean Biellain, d'Orchies, qui en ce temps fut échevin d'Orchies, dépose comme Jean Vacque, sauf que pour ce qui concerne les affaires des bouchers et la chevauchée de ceux de Lille, il n'en sait rien que par ouï-dire, attendu qu'il n'étoit pas alors dans le pays.

Mahuis Douingnies ki an tan fu eskevins d'Orcies t. j. dit que entre le Pentecouste et le Saint Jehan, il vit grand plente de macecliers et de warles de Douay armes ki estoient venut a Orchies au markiet : et nen set nul noumer. Et oi dire ses conpaignons que illeur auoient blamet, Encore dit il que entour III jours o quatre devant le Saint Jehan les nouielles estoient a Orcies que cil de Lille ceuaucoient la entour a armes, et dissoient que cestoient pour faire mal a ciaus de Douay seil en peussent nul avoir trouvet. Et adont vint a Orcies Jehans Plentes, naures nouviellement en sen doit, dont il est afoles : et disoit on communement dedens le tiers jour apries, et cis meismes Jehans Plentes que cil cenaucier de Lille li aunient fait

Mahieu Doignies , qui fut autrefois échevin d'Orchies, témoin juré, dit qu'entre la Pentecôte et la Saint-Jean, il vit grande troupe de bouchers et de valets de Douay, armés, qui étoient venus à Orchies, au marché, dont il ne sauroit nommer aucun; et il entendit dire par ses compagnous qu'ils les avoient blâmés. Il ajoute que trois ou quatre jours avant la Saint-Jean, les nouvelles étoient à Orchies que ceux de Lille chevauchoient là à l'entour armés, et qu'ils disoient que e'étoit pour faire mal à ceux de Douay s'ils avoient pu en trouver. Alors vint à Orchies Jean Plentet, blessé nouvellement au doigt et dont il est estropié. On disoit généralement trois jours après, et Jean Plentet lui-même, que les cavaliers de Lille lui avoient fait cette blessure au doigt.

Ce sont tiemoing oit sour le fet Hanet iiii s. et le dimence devant bielles Paskes.

nce deuant bielles concernant Hannet Quatre-Sols, le dimanche devant les belles Pâques.

Jehans Routiaus t. j. dit qu'Hanos iiii s. auoit but auvin de Rocielle a le Jean Routiaux, témoin juré, dit que Hannet Quatre-Sols avoit bu du vin de la

Ce sont les témoins entendus sur le fait

maison Bassier auoec cestui tiemoing, auoec Waghet le wantier. Hamelet Watrous. Hamede Pierot. Dou gardin de Lille et cuis se discorda que il ne vot mie paier sen escot. Et bien a entour deus ans et de cou, lauoient cis deuant nonme sour cuer. Apries auiont ou discor de ceaus de Lille et de Douay que Hanos iiii s. viont en le rue saint Jakemes la u on vendoit goudalle, la n cist connaingnous ci deuan nonme, buivoient. Et eis tiemoins viont a li et li dist que il sen alast hors de le vile u il seroit batus et il ne sen ala mie. Adout et sour con enis Hanos sen ala a le maison Mikiel le Candillier et se repunst en une kaue. Et cis tiemoins et li autres alerent apries et le trouverent la et eis tiemoins le prist par le keuece, et le mena enmi la caucie et li autre li courierent sus et le batirent de puins et de pies et de mances de coutiel, et dun baston et le fisent sanc en le tieste Et li peuple iacourent, et on dissoit que cestoit une espie de ceaus de Lille; et li foulons et li telier et autro gent de keumnn le laidengierent conme espie et cuis senfui au moustier saint Jakemes.

Rochelle (1) à la maison Bassier avec lui et Waghet le gantier, Hamelet Watrons, Amédée Pierrot, Dujardin de Lille, et que Hannet se refusa à payer son écot. Il y a bien environ deux ans, et ils l'avoient sur le cœur. Après que fut arrivé le discord de ceux de Donay et de Lille, Hannet Quatre-Sols alla en la rue Saint-Jacques, là où on vendoit de la bière et où lui et ses compagnons buvoient. Ce témoin s'approcha d'Hanet et lui dit de sortir hors de la ville ou qu'il seroit battu, et il ne s'en alla pas d'abord. Cependant, peu après il s'en partit à la maison Michel le chandellier et se cacha dans une eave. Ce témoin et les autres le suivirent, le prirent par les cheveux et le conduisirent au milieu de la rue, et les autres lui coururent sus et le battirent des poings et des pieds, de manches de couteaux et d'un bâton, et lui firent couler le sang de la tête. Le peuple v accourut, on disoit que c'étoit un espion de ceux de Lille: les foulons et les potiers, et autres gens du commun, le maltraitèrent comme espion. Enfin, il s'enfuit au moustier Saint-Jacques.

Jackemes Hamelest. j. dit que quant li wiere fu entre ceaus de Lille et de Douay, cis tiemoins fu presens dehors de le porte saint Jakemes, la u Wateles Hamede et autre que il ne set mie nonmer, batirent ltanot iiii s s de pies et de puins et i auoit i gramment de gent douvinage et il metoit Jacques Hamelet, témoin juré, dit que lorsque la guerre fut entre ceux de Lille et ceux de Douay, ce témoin se trouva hors la porte Saint-Jacques, là où Watel Haméde et autres qu'il ne connoit pas, hattirent Hannet Quatre-Sols des pieds, des poings; qu'il y avoit beaucoup de

<sup>(1)</sup> On voit dans Guillaume Breton (la Philippide) qu'en ce temps les vins de la Gascogne et de La Rochelle étaient au nombre de ceux que la Flandre achetait le plus; que les habitans de l'Aunis et de la Saintouge se vantaient d'abreuver les royaumes du Nord et d'en rapporter des sommes considérables.

on sus que il estoit une espie de ceaus de Lille. Et cis tiemoins meismes li donna ausi aucrus cos.

Mekens li Flamans t. j. dit que quant li discors fu entre ceaus de Lille et de Douay, Hourrier et Mannes vallet de Douay brisierent sen ostel par nuit et li metoient sus que il hierbergot banis; et illeur abandonna sen ostel et seil trouoient cose ki renaule ke ne fist bien, le menaissent par deuant eskeuius. Et li ausi apries auiont que Hanos iiii s.s ki auchune fois i auoit jut uiont pour gesir; et cis tiemoins li dist que il ne le hibiergheroit point, car il i auoit discort entre ceaus de Lille et de Douay, et il ne voloit mie que on li fesist as sufrir en sen ostel et li dist : - Vatent hors de men ostel, je n'ai pooir de ti tenser, car il me sanle on te wele, car il te metent sus que ties une espie. Et cuis Hanos se mist encontre i osteuent, et li autres ki estojent dehors et ki lauojent veut entrerent eus et prisent celui Hanot el le traisent enmi le caucie et la le batirent il de puins et de pies et le trainerent par le rue. Et ce fissent Jehans Rocttiaus. Watrous Hamede, Hameles et Waghes li Wautiers, et autre que il ne set mie nonmer bien jusques à siet, et li metoient sus que il estoit espie de ceaus de Lille et quant il fu battus il senfui eus ou moustier saint Jakemes.

gens du voisinage et qu'on l'accusoit d'être un espion de ceux de Lille. Ce témoin lui donna aussi quelques coups.

Mekins le Flamand, témoin juré, dit que lorsque la discorde fut entre ceux de Lille et ceux de Douay, Hourrier et Mannes , valet de Douay , brisèreut son hôtel par nuit et l'accusoient de loger les bannis. Il leur déclara qu'il leur abandonneroit son hôtel s'ils y trouvoient chose à redire, et qu'ils feroient bien alors de les mener devant les échevins et lui aussi. Entre temps, Hanet Quatre-Sols, qui quelquefois y avoit logé, y vint pour coucher. Le témoin lui dit qu'il ne le logeroit pas, parce qu'il y avoit désaccord entre ceux de Lille et ceux de Douay, et qu'il ne vouloit pas avoir à souffrir chez lui. Et il lui dit : « Va-t-en hors d'ici , je » n'ai pas pouvoir de t'y défendre, car il » me semble que l'on te guette, attendu » qu'ils t'accusent d'espionnage. » Hannet se mit dessous un auvent, et les autres qui étoient dehors qui l'avoient vu, entrèrent et s'en emparèrent ; ils le tirèrent au milieu de la chaussée et là le frappèrent des poings et des pieds, et le trainérent par la rue. Cela fut fait par Jean Roctiaux, Watrons Haméde, Hameles et Waghes le Wautier, et autres qu'il ne peut nommer, bien jusques à sept. Ils l'aecusoient d'être espion de ceux de Lille, et lorsqu'il eut été battu, il s'enfuit au moustier de Saint-Jacques (1).

<sup>(1)</sup> Les églises étaient lieux inviolables.

Wateles Hamede t. j. dit ou tant dou descort de ceaus de Douay et de Lille ke il Roietiaux, et Hameles, et Bourseres li clers et Estiennes Destrees batirent de pies et de puins et de mances de coutiel, Hanot iiii s.s.à Douay; et le mettoient sus que il estoit espie de ceaus de Lille. Et cis tiemoins le feri de le mance dun couteil, et le vit sanner au visage.

Robiers de Bierses li bouleughiers t. j. dit que il uit auwan, ou tans dou descort que Roietiaux, Hameles Wateles, Hamede, Bouseres li clers, et Estiennes Destrees et autre que il ne set mie uonmer, batirent et laidengierent Jehans IIII Sols et disoient que cestoit por cou que il estoit de Lille et li metoient sus que il estoit desied eciaus de Lille, et le batoient, cist de seure nonme de puins, de pies, de mances de coutiel et de bastons et l'abatirent ou conpieng et crioient entreus: Tues, tues, cest une espie de Lille.

Himbierge feme Mikiel le chandellier t, j. dit que ou tans dou descort cis Hanos IIII Sols viont a se maison por prendre congiet, et dissoit que il ne soit plus demores ; et ensi que il prendoit congiet vionrent la , Roietians , Wateles Hamede, Hameles et autre pluiseur que il ne set mie nonmer, et prisent cestui Hanot IIII Sols et le trainerent enmile caucie et le batirent de puins et de pies et li metoient sus que il estoit espie.

Watel Hamèdes, témoin juré, dit qu'au temps du désaccord de ceux de Douay et de Lille, lui et Roietiaux, et Hameles, et Boursere le clerc, et Etienne Destrées, frappèrent des pieds et des poings, et de manches de couteaux Hannet Quatre-Sols, à Douay, le tavant d'être espion de ceux de Lille. Ce témoin le frappa du manche d'un couteau et le vit saigner au visage.

Robert de Bersée, le boulanger, témoin juré, dit qu'il vit auparavant le temps du désaccord que Roietiaux Hameles, Watel Hamédes, Bouseres le clerc, Etienne Destrées et autres qu'il ne sait nommer, frappèrent et maltraitèrent Jeannet Quatre-Sols, disant qu'il étoit de Lille, qu'il étoit espion de ceux de Lille; que ceux ci-dessus nommés le battoient des poings, des pieds, de manches de conteau et de bâtons, et qu'ils le jetèrent au misseau, criant entre eux : « Tuez! tuez! c'est un espion de Lille! »

Euberge, femme de Michel le chandellier, témoin juré, dit que lors du discord, ce Jeannet Quatre-Sols vint chez elle pour prendre congé, et disoit qu'il ne seroit plus demeure; et pendant qu'il prenoit congé, vinrent là Roietiaux, Watel Hamèdes, Hameles et plusieurs autres qu'il ne sait uomner; ils saisirent Jeannet Quatre-Sols et le trainèrent au milieu de la chaussée, et le frappèrent des poings et des pieds, l'accusant d'être espion. (405)

Waghes le Wantier t. j. dit que il ne set nient. Waghes le Gantier, témoin juré, dit qu'il ne sait rien.

Pieres li Wantier t. j. dit que ne set nient. Pierre le Gantier, témoin juré, dit qu'il ne sait rien.

Jakemes d'Orcies li boulengier t. i. dit que awan, quant li contens fu conmencies de ciaus de Douav et de Lille, paroles couroient au vinage la u cis tiemoins maint, que nul ne hierbergast nului de Lille por cou que on se disoit que on se doutoit despies. Une viespre, Hanos IIII Sols viont hebregier a le maison cesti tiemoin, qui li dist que il ne le pooit mie li hierbreghier et que il se wardast des houriers et des mais loudiers de le vile. Et tant li pria cuis Hanos que il demora cele nuit. Lendemain vit il que Roietiaus, Hameles Wateles, Hamede, Waghes ki Wantiers, et Madous li hierenghiers, et autre pluiseur que il ne set mie nonmer, batirent et navrerent celui Hanos et le fereient en le tieste dun pestiel et de mances de coustiel, ki auoient pointes ens espumiaus, et dit que ce fissent il por cou que cuis Hanos estoit de Lille. Et si dit que si fait a ce vallet, estoient adonc mestre de laidengier eiaus que il pooient trouver ki estoient de Lille, et les en laissoit on convenir. Et en auoient de le ville XII dans le jour por aler entour le vile et por cuere ciaus de Lille, et si auoit li vile mis arbalestriers par nuit as portes por le ville wardier, et faisoit on ausi wetier par connestables as portes.

Jacques d'Orchies, le boulanger, témoin juré, dit qu'avant que le désaccord fût commencé entre ceux de Lille et de Douay, paroles couroient au voisinage du lieu où demeure ce témoin, qu'on ne logeroit plus aueun de Lille, parce que l'on se doutoit qu'il y eût des espiens. L'n soir, Hannet Quatre-Sols vint pour loger à la maison de ce témoin ; il lui dit qu'il ne pouvoit l'héberger, et qu'il prit garde aux vauriens et aux gens sans aveu de la ville. Cependant tant le pria Hannet qu'il passa la nuit chez lui. Le lendemain, il vit que Roictiaux, Hamèles Watel, Hamède, Waghes le Gantier, Madou le harenger, et autres qu'il ne sait nommer. battirent et blessèrent celui Hannet, et le frappèrent à la tête d'un pilon et de manches de couteaux qui avoient pointes aux gardes. Il dit que l'on faisoit cela parce que Hannel étoit de Lille; et il ajouta que ce que l'on avoit fait à ce valet, ils pouvoient alors le faire à tous ceux de Lille qu'ils trouveroient, qu'on leur en laissoit la liberté; qu'il y en avoit douze de la ville de jour pour aller autour de Douay et pour chereher ceux de Lille; que la ville avoit commis des arbalétriers pour, pendant la nuit, veiller aux portes de la ville, et qu'on faisoit aussi guetter par les connétables à ces portes.

#### Por IIII Sols.

Maroic li hugiere t. j. dit que un semedi ou tans dou descort, elle vit que Wateles Hamede feri Hannot IIII Sols de le
mance dun coutiel, la oil iauoit un clau
en le tieste, gran cos, et fu si laidement
a tournes que on cuidoit bien que il deust
morir. Et Roicitiaus li bouta le tieste en
un flos et dit: cil de Lille nous on clamet
baingneurs no gent de Douay, mais nous
baingnerons cestui de Lille; et Madous li
hièrenghiers feri celui Hannot dun baston
parmi les espaulles quant il vot entrer en
latre, et ditque ee fu fait enlour vm jours
devant le Pentecouste.

Jakemes Douruissiel t. j. dit que auwan, ou tans dou descort de cians de Lille et de Douay, il vit que Wateles Hamede, Madous le hierenghiers, Roietiaus, Hameles et autre batirent et naurerent Hanot IIII Sols: et Watrelos Hameles le feroit en le tieste de le mance dun coutiel u il i auoit un clau, u on metoit le honbeloire. Et Hameles le feroit dune boise de faissiel : et Madous le resaka vo fuir ou moustier. Encore dit cis tiemoins que ce fu fait pour cou que cuis Hanos se reelamoit que il estoit de Lille. Et si dit que cil et autre vallet ki estoient en le vile aloient jusques a Raisse et jusques a Mons en Peule et entour le vile de Douay, por cuere et por laidengier ciaus de Lille se illes peussent auoir trouues. Et si dit que il eroit vraiment que cestoit por le honissement des demisiaus de le vile, et que il ne

#### Pour Quatre-Sous.

Marie, la menuisière, témoin juré, dit qu'un samedi, au temps du désaccord, elle vit Watel Hamède frapper Hannet Quatre-Sols du manche d'un couteau, à l'endroit où il avoit un clou, d'un grand coup à la tête; et qu'il fut si atrocement arrangé, que l'on croyoit bien qu'il dût en mourir. Et Roietiaux lui poussa la tête dans un flot d'eau, et dit: « Ceux de Lille ont nommé baigneurs nos gens de Douay, mais nous baignerons celui-ci de Lille. » Et Madou le harenger frappa ce Hannet d'un bâton au milieu des épaules, lorsque celui-ci voulut entrer au cimetière; et cela eut lieu huit jours avant la Pentecôte.

Jacques Duruisseau, témoin juré, dit qu'avant, au temps du discord de ceux de Lille et de Douay, il vit Watel Hamède, Madou le harenger, Roietiaux Hamèles et autres battre et blesser Hannet Quatre-Sols, et Watel Hamède le frappoit en la tête du manche d'un couteau auquel se trouvoit un clou où on mettoit le houbeloire et Hamèles le frappoit d'une bûche de faisceau, et Madou le retira, et le blessé voulut fuir au moustier. Ce témoin dit que cela fut fait parce que ce Hannet se réclamoit comme de Lille. Et il ajoute que lui et d'autres valets qui étoient de la ville alloient jusques à Raches et à Monsen-Pévèle (1), et à l'entour de Douay, pour chercher et molester ceux de Lille, lorsqu'ils en pouvoient trouver. Et il ajoute qu'il croit sincèrement que c'étoit pour outrager les damoiseaux de la ville, et qu'ils

Mons-en-Pévèle, Mons-in-Pabula, village à trois lieues de Douai, vers Lille, devenu célèbre à cause de la bataille livrée en 1504 par Philippe-le-Bel aux Flamands; cette affaire prit son nom.

losaissent mie faire se ne fust sour le fiance dauchune grosse gent. Encore dit cis itemoins que au tans du discort que on avoit desfendut, de par les eskeuins, ens eskevinage et la entor la uon hierbregoit gens, que on ne hierbregast nelui de Lille. Requis cis tiemoins conment elle set, dit que ensi la oit il dire ou vinage, et quant aucums de Lille voloit hierbregier es osteus et on le sauroit, on disoit que on ne les hierbrecheroit point. ne l'ont osé faire que parce qu'ils avoient l'appui de grosses gens; et il ajoute qu'au temps du désaccord on avoit défendu, de par les échevins, dans l'échevinage et la banlieue, où on logeoit, de n'héberger aucun de Lille. Requis de dire comment il le sait, il répond qu'il l'a entendu dire dans le voisinage, et que lorsqu'un de Lille vouloit se loger dans ces hôtels, on lui tlisoit qu'on ne les logeroit point.

#### Por IIII Sols.

Gilles de Manchicourt, taillieres de dras, manans en le Neuville, t. j. dit que ou tans dou content, il oit que Watrons Hamaide, Roictiaus et autre pluiseur que il ne set mie nonmer batoient et laidengoient et nauvroient Hanot IIII Sols; et cuis Watrons Hamaidele feroit de le mance dun coutiel a meure en le tieste; et Roietiaux le feroit dou piet et dissoit on que cestoit por ciaus de Lille.

Jehans Loys t j. dit que il vit que Roietiaus et Wateles Hamaide et Madous batirent et naurent moult laidement Hanot IIII Sols; et Watrons Hamaide li feroit de le mance de sen coutiel en le tieste, et labatirent et bouterent le tieste ens un flose; et quant cuis Hanos se fu ferus en latre, si le vorent sakier hors de latre; et Madous le feri a lentree dou moustier dune boise de faissiel parmi les espaulles; et si dit que ce fu fait pour cou que on dissoit que cuis Hanos estoit de Lille et fu fait au tans dou descort.

#### Pour Quatre-Sols.

Gilles de Manchicourt, tailleur de draps, demeurant en la Neuville, témoin juré, dit qu'au temps du discord il ouit dire que Watel Hamaide, Roietiaux et autres qu'il ne sait nommer, battoient et molestoient Hannet Quatre-Sols et qu'ils le blessèrent. Watel Hamaide le frappoit du manche d'un couteau, à mort, en la tête, et Roietiaux le frappa du pied, disant que c'étoit pour ceux de Lille.

Jean Loys, témoin juré, dit qu'il vit Roietiaux, et Watel Hamaide, et Madou, battre et blesser laidement Hannet Quatre-Sols, et que Watel le frappoit du manche de son couteau; qu'ils lui mirent la tête dans un flot d'eau; que lorsque ce Hannet eut été battu, il chercha à se réngier dans le cimetière, mais qu'ils voulurent l'en retirer, et que, à l'entrée de l'église, Madou le frappa d'une bûche de faisceau entre les épaules; et cela cut lieu parce que l'on disoit que ce Hannet étoit de Lille et au temps du discord.

(408)

Jehans Demons t. j. dit que il vit que ribaut et hourier batirent Hanot IIII Sols.

Jean Demons, témoin juré, dit qu'il vit ribauts et mauvais sujets battre Hannet-Ouatre-Sols.

Jehans Dommares t. j. ditque il oit dire que le vile de Douay auoit desfendut as ostes que il ne hierbiergaissent nelui de Lille, ou tans dou contens. Jean Dumarais, témoin juré, dit qu'il a entendu dire que la ville de Douay avoit défendu aux hôteliers de loger aucun de Eille au temps du discord.

Jakemes Jonneniaus t. j. dit que il vit auvamentour le Saint Remi, que Wateles Hamaide et Madous Roiciaus, Hameles et autres que il ne set nonner batirent et laidengierent Hanet IIII Sols. Jacques Jouveniaus, témoin juré, dit qu'auparavant, avant la Saint-Remi, à l'entour, il avoit vu que Watel Hamaide et Madou Roictiaux, Haméles et autres qu'il ne sauroit nommer, battirent el-molestèrent Hannet Onatre-Sous.

Roger don Four t. j. dit que auwan devant le content que Wateles Hamede, Roictiaus, Hameles et antre que il ne set nonmer batirent et laidengierent et naurerent Hanet IIII Sols de bastons de coutiaus et de puins et de pies. Roger Dufour, temoin juré, dit qu'auparavant, avant le discord, Watef Hamède, Roietiaux, Hamèles et autres qu'il ne peut nommer, battirent et molestèrent, et blessèrent Hannet Quatre-Sols de bàtons, de couteaux, des poings et des pieds.

Fourmente feme Roger dou: Four t. j. sacorde a sen baron sauf cou que ele dit auocc, que ele oit dire que cestoit por le content de Lille et de Donay.

Fromente, femme de Roger Dufour, témoin juré, dépose comme son mari, sauf qu'elle a entendu dire que c'étoit à propos du discord de ceux de Lille et de Douay.

Sour le fait Maisent de Lescolle.

Sur le fait Mainsent de Lécole.

Willaumes Paingnons manans en le Neuville, t. j. dit que il ne set nient des coises, ki sont escrites en le plainte Mainsent de Lescolle, mais auwan le nuit Saint Jehan eleviont pour argent que illi denoit et illi paia. Guillaume Painguons, demeurant en la Neuville, témoin juré, dit qu'il ne sait rieu des choses qui sont écrites en la plainte Mainsent de Lécole, mais il sait qu'avaul la nutt de la Saint-Jean, elle alla le voir pour argent qu'il lui devoit et qu'il la paya. Jakemins freres Willaumes Pingnons t. j. dit que il nen set nient.

Sandrines li bareteres t. j. dit que avan entour le Saint Jehan Maisens de Lescolle estoit venue a le maison de cestui tiemoins por argent que Willaumes Pingnons li deuoit dun enfant qu'elle auoit de li; et la fu Willaumes et oi cis tiemoins que Willaumes dit que pour un pau que il ne le feroit, et le uiespre si con par nuit eis tiemoins le convoia jusques au tor de le rue et elle tourna en une ruielle, et la ui cis tiemoins que ele eroit et on le batoit mais il ne set ki ce fist mais ele li a dit puis que cuis Willaumes u ses freres lauoient batue et si de Lille il noi nient parler.

Leurins Tarins t. j. dit et sacorde a Sandrine le baretiere.

Ysabiaus de Cambrai feme Leurins-Tarins t. j. dit au tel que ses baron.

#### Sour le fet de Huon Ansiel.

Jakemes Doucelier elers seingneur Eurart de Saint Venant, t. j. dit que le jour del Assension, Hues Ansiaus vint tous montes en le maison seingneur Eurart, et mist la sen keual. Gens ki estoit dehors, le virent et dissent: nest il mie de Lille cuis la. Sires Lanvins ki la estoit, demanda a cestui tiemoin, ki cuis estoit. Et dist que il estoit a Sarrain Potine uns couzeliers de Lille. Et sires LauJacques, frère de Guillaume Paingnons, témoin juré, dit qu'il ne sait rien.

Alexandrine la trompeuse, témoin juré, dit qu'auparavant, à l'entour de la Saint-Jean, Mainsent de Lécole vint à la maison de ce témoin pour de l'argent que Guillaume Paingnons lui devoit pour un enfant qu'elle avoit de lui, et que là se trouvoit Guillaume, et elle entendit que Guillaume disoit que, pour peu, it ne le feroit pas. Le soir, à l'approche de la nuit; ce témoin la conduisit jusqu'au détour de la rue, et elle tourna dans une ruelle, et là elle entendit que Mainsent crioit et qu'on la battoit; elle ne sait qui le fit, mais Mainsent lui a dit depuis que Guillaume et son frère l'avoient battue. Elle dit que de Lille elle n'entendit pas parler.

Lorain Tarin, témoin juré, dit et s'accorde à Alexandrine la trompeuse:

Isabeau de Cambrai, femme Lorain Tarin, témoin juré, dit comme son mari-

#### Sur le fait de Huon Ansiaux.

Jacques Ducelier, clerc de Monseigneur Evrard de Saint-Venant, témoin juré, dit que le jour de l'Ascension Huon Ansiaux vint tout monté en la maison du seigneur Evrard, et qu'il mit là son cheval. Des gens qui étoient dehors le virent et dirent: « N'est-il pas de Lille, celui-là? » Sire Lanvin, qui étoit présent, demanda à ce témoin qui il étoit, et il dit qu'il appartenoit à Sarrain Potine, courtier de Lille.

uins dist: jeusse ausi kier que il fust alleurs. Cis tiemoins entendit que li vallet de queste, ki la estoient se tenoient a mal paiet de cou que cuis de Lille estoit la , et le fesist aler en une loge deriere et minguer poveument; et li feme seingneur Lanvin li parla qu'il ne se moustrast mie as feniestre por cou que li vile estoit esmule contre ceaus de Lille. Apries cis tiemoins envoia son keval hors de le ville et fist Huon aler par deriere et un varlet auoce li tant que il fu montes.

Sire Lanvin dit: « J'aimerai autant qu'il fût ailleurs. » Ce témoin entendit alors que les valets de ceux qui étoient là se trouvoient mécontents de ce que celui de Lille y étoit. On le fit aller en une chambre derrière, où il mangea pauvrement, et la femme du seigneur Lanvin le pria de ne point se montrer à la fenêtre, parce que la ville étoit en émoi contre ceux de Lille. Ensuite ce témoin envoya le cheval d'Ansiaux hors de la ville et fit aller un valet par derrière avec lui tant qu'il fut monté à cheval.

Cholars Weris li tainteniers l. j. dit que le jour del Assension, il vit Ansiel ou moustier et vit que sires Eurars convoia Huon par se mesme, et oi dire cis tiemoins que sires Eurars leu fist aler envois par deriere, por cou que cil de Douay ne li feissent vilenie; car cil de Douay et de Lille estoient en content ensaule; de coi cis tiemoins ki estoit de Lille, et auoit mes xl ans a Douay sest doutes auchune fois que on ne h fesist mal por le content.

Colars Weris, l'étainier, témoin juré, dit que le jour de l'Ascension, il vit Ansiaux au moustier, et il vit que sire Evrard convoya lui-même Ansiaux, et il entendit dire que sire Evrard le fit partir par-derrière, afin que ceux de Douay ne lui fissent pas de mal; car ceux de Lille et de Douay étoient en désaccord ensemble; et il avoit demeuré quarante ans à Douay; il a craint quelquefois qu'on ne lui fit mal à cause du discord.

Brisses Aufins t. j. dit et suit autel que Colar Weris tiemoing deseure dit, fort tant que il dist que il na mes a Douay fors que puis IIII ans en esca. Brisse Aufin , témoin juré , dit comme Colart Weris , témoin dessus nommé, excepté qu'il n'a pas demeuré à Douay plus de quatre ans , autrefois.

## Sonr le fet Muon Malet.

Sar le fait de Puon Malet.

Mikins Deneulet. J. dit que auwan apries le Saint Jehan, Bafiers de Douay parla a Cholart Malet, et Colars dit a cestui tiemoing que Basiers li auoit conseillet que il se partesist de le ville juska dout que li Michel Deneule, témoin juré, dit qu'auparavant, après la Saint-Jean, Bafier de Douay parla à Colars Malet, et que Colars dit à celui-ci que Bafier lui avoit conscillé de partir de la ville jusqu'à ce que contens de Lille et de Douay seroit apaisies: cis tiemoins li conseilla ausi cou
meisme; et auoit Colars mes bien II ans
auocc lui. Le matinee bien tempre Cholars sen parti. Et le jour meisme que il
sen fu partis Tumas Cardons venderes de
fruit, le coutiel tret et bien xxx autre dou
kemun a espees et as coutiaux, que il ne
set nonmer, ivionrent ceans a lhotel de
cestui tiemoin: U sont cil de Lille. Et eis
tiemoins leur dit: Yous le dites por Colart
Malet il ni est point et il entrerent en se
maison et li quissent partout.

Mehaus feme Mikiel Denle se concorde a sen baron doutout.

Mesires Jehans capellains seingneur Rikart dou Markiet t. j. dit que ou tans que li contens fu de ciaus de Lille et de Douay il fu ou moustier Saint Piere et la vit il Huon Malet clere moult batut et moult laidengier; et tout sannent. Mais il ne set que cou li fist et si dit que a celui jour Hues Males estoit semons de letres de Roume pardevant seingneur Huon Leleu canonne de Saint Pierre.

Gherardins de Fles li hiraus t. j. dit que quant Hues fu batus il isouruiont et iuit moult grant plente de gent mais il ne set qui le laidengoit. le désaceord entre Lille et Douay eut pris fin. Ce témoin lui conseilla aussi la même chose; il étoit resté bien deux ans avec lui. Le matin, de bien bonne heure, Colars partit, et le jour même qu'il fut parti, Thomas Cardon, vendeur de fruits, le couteau tiré, et bien trente autres du peuple, vinrent à l'hôtel de ce témoin, criant: « Où sont ceux de Lille? » Et ce témoin leur dit: « Yous voulez parler de Colars Malet? il n'est point ici. » Et ils entrèrent dans la maison et cherchèrent partout.

Mahaut, semme de Michel Deneule, s'accorde en tout avec son mari.

Messire Jean, chapelain de seigneur Richard Dumarquet, témoin juré, dit qu'au temps du discord qui existait entre Lille et Douay, il fut à l'église Saint-Pierre, et que là il vit Huon Malet que l'on avoit beaucoup battu et molesté, et tout saignant; mais il ne sait qui l'avoit fait. Et il ajoute que ce jour-là, Huon Malet étoit appelé par des lettres de Rome pardevant seigneur Huon Leleu, chanoinc de Saint-Pierre.

Gérard de Flers, le héraut, témoin juré, dit que lorsque Huon fut battu, il survint et qu'il vit grande foule de gens; mais il ne sait qui le molestoit.

|                    | ( 442 )                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    | •                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    | es enquètes. Elles sont comprises dans un <i>rotulus</i> de quarante-deux<br>sont des feuilles de parchemin roulées, collées les unes aux autres |
| de diverses écritu | res plus ou moins lisibles, d'orthographe toute différente et ayan                                                                               |
| de nombreuses a    | bréviations.                                                                                                                                     |
| (Dans l'invente    | aire des Chartes de Rupelmonde , cette pièce porte le numéro 369 )                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    | •                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                  |

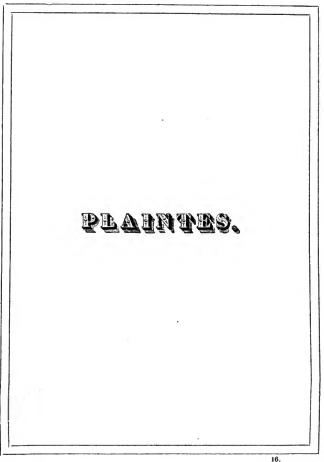

## PLAINTES DR CRUZ DR DOUAL.

De sont li grief et li ontrage ke De sont les griefs et ontrages que cil de Bille ont fait a ceans be Ronai fan M. CCCC. et iiij xx ef iiij.

Le nuit, quant les joustes a Douay furent faillies, homme et borgois de Lille alerent regnant aual le vile de Douay, et brisoient caudrons et saiaus, ke les maiskines des borgois de Douay portoient et hurtoient as maisons des borgois de Douay, tant ke on lor ouvroit les huis; et dont faisoient lor coses deshonnettes a ceaus ki les huis lor ouvroient et ki estoient en es maisons. Et auint ke uns fius de borgois de Douav aloit en se besoigne et passoit le pont dou markiet a Douay: v home ou plus de Lille, ki secient sour le pont de celi porte larriestierent et li demanderent moult de coses, et gietoient auant paroles despiteuses de cenx de Rille ont faits à cenx de Ponai, l'an mil quatre cent et quatre-vingt et quatre.

La nuit après que les joûtes furent terminées, hommes et bourgeois de Lille s'en allèrent en maîtres par la ville. Ils brisoient les chaudrons et les seaux que les servantes des bourgeois de Douay portoient ; heurtoient aux maisons des bourgeois de Douay jusqu'à ce qu'on leur ouvrit la porte, et faisoient des choses déshonnètes à ceux qui leur ouvroient les portes et se trouvoient dans ces maisons. Il arriva que le fils d'un bourgeois de Douay alloit à ses affaires et passoit sur le pont de la porte du marché de Douay ; cinq hommes ou plus de Lille, qui étoient assis sur le pont de cette porte, l'arrêtérent et lui demandèrent beaucoup de choceaus de Douay. Giel sen vaut aler et departir deuant : ils prisent celui et le gieterent dou pont en leuwe et le miseres en peril de mort. Mais uns cambiers ki estoit releves deuant le jour pour traire euwe a brasser, loy et i cournt et traist celui hors ki la estoit gietes, ki par aventure fust noies, si li cambiers ne fust. Lantiernes aussi et autres houstils en despit de ceaus de Douay, il prendoient a ceaus ki les portoient et les brisoient entre leurs mains deuant tous.

Item. Le nuit de le fieste, unshome ki manoit desous le maison Brunon de Comines, isoie dun celier u il manois ; doi home de Lille li vinrent alencontre et feri li uns de ceaus de Lille le candelle kil tenoit, si kil labati el celier. Et quant li feme celui Bruno leur blasma, li uns dieus hauca j baston et li dit kesele nentroit en se maison kele le couperroit.

Item. Polies de cambiers et rasteliers, ils brisoient et faisoient damage as boines gens de Douay ou despit de ceaus de Douay.

Item. J tortis kil faisoient porter deuant eaus; illeboutoient par nuit tout argant en le baniere d'un barbieur, et fust li maisons esprise, se li barbijer neust estei, ki se releua pour le noise; et cestuist bastons il gieterent apries le visage celui ki le fu estint. Et aloient buskant as huis avoce leur bastons.

Item. A une feme ki disoit ke il faisioent mal pour ce kil buskoient a sen ses et lui jetèrent de mauvaises paroles contre ceux de Douay. Celui-ci voulut s'en aller d'eux; ils le prirent alors et le lancèrent du pont dans l'eau et le mirent en péril de mort; mais un brasseur qui étoit levé avant le jour pour tirer de l'eau à brasser, l'entendit, courut à lui et le retira; et il eut été noyé si le brasseur ne fut survenu. Ils prenoient aussi les lanternes et autres outils en mépris de ceux de Douay, de force, à ceux qui les portoient, et les brisoient en leurs mains devant tous.

Item. La nuit de la fête, un homme qui demeuroit dessous la maison de Bruno de Comines sortoit d'une cave où il logeoit, deux hommes de Lille vinrent à 
lui et l'un d'eux frappa la chandelle qu'il 
tenoit et la jeta dans la cave. Lorsque la 
femme de ce Bruno les en blâma, l'un 
d'eux leva un bâton et lui dit que, si elle 
ne rentroit en sa maison, elle le paieroit.

Item. Ils brisoient poulies de brasseurs et rateliers et faisoient dommage aux notables de Douay pour offenser ceux de Douay.

Item. Une torche qu'ils faisoient porter devant eux, ils la bouloient de nuit toute ardente dans l'enseigne d'un barbier, et la maison en cút été incendiée si le barbier n'eût été chez lui; sa femme se releva à cause de ce fait, et ceux-là jetèrent des bâtons au visage de celle qui éteignit le feu; et ils alloient frappant aux portes d'autres de leurs bâtons.

Item. A une femme qui leur disoit qu'ils agissoient mal parce qu'ils frap-

huis le nuit et ki disoit: Je suis borgoise de Douay: pour ce ke eles eréclamoit de le borgesie, il disent a li kil fasoient lors vilenie sour li et sor les eschevins de Douay; et feri li uns dun coutiel a meure, aprics li parmi se trelle; et feniernt sen huis au buskier et au hurter de bastons et de peus kil esracierent el fosset de le vile de Douay. La furent Alars Vretes, Henri de Baufremies et autre pluseur de Lille bien xvj ou plus.

Item. Gens de Lille a Douay, le vallet j bourgois de Douay il ferirent en se maison de le paume a le kenne. Et euis ki ferus estoit reconnut Jehan de le Porte de Lille et dist: Pourquoi me ferees ausi, bien suise de Lille ke vous jestes. Uns autres de Lille haucha j baston et le vaut ferir pour ce quil guidoit kil fust de Douay et Jehans de le Porte ki ferut lauoit dist tenes coit il est de Lille.

Item. Lendemain quant il se partirent de Douay, il passerent par le Nœville et demanderent as gens de le rue dout il estoient, il disoient de Douay, et au despit de ceaus 'e Douay, il disoient, tenes pour chou, et les feroient de lor corgies dont il cacoient leur keuaus es visages. Et prendoient gaioles a tout les oiseaus, as huis de ceaus de Douay et les froissoient par terre; et feroient es il et lor maisnies ceaus ki estoient apoiet a leur huis. Et demanderent j cat a vendre et en offrirent dun ilj sols et disoient ke en le vinte de ceaus de Douay, il le penderoient à le porte.

poient à sa porte pendant la nuit, et qui disoit: « Je suis bourgeoise de Douay, » et parce qu'elle réclamoit à cause de sa bourgeoise, ils répondirent qu'ils faisoient des vilenies sur elle et sur les échevins de Douay. L'un d'eux frappa d'un couteau pour l'atteindre à travers la treille d'une fenêtre, et ils fendirent sa porte en frappant avec des bâtons et des pieux qu'ils arrachèrent du fossé de la ville de Douay. Là se trouvoient Alars Vretes, Henri de Baufremez, et plusienrs autres de Lille, bien seize ou plus.

Item. Les gens de Lille étant à Douay, battirent le valet d'un bourgeois de Douay de la main à la joue, et celui qui frappa fut reconnu pour être Jean Deleporte, de Lille. Ce valet dit : « Pourquoi me frappez-vous? Je suis de Lille, comme vous êtes de Lille. » Un autre leva un bâton et voulut l'en frapper, parce qu'il pensoit qu'il fût de Douay. Jean Deleporte, qui l'avoit frappé, dit : « Tenez-vous coi; il est de Lille. »

Hem. Le lendemain , lorsqu'ils quittèrent Douay, ils passèrent par la Neuville et demandèrent aux gens de la rue d'où ils étoient. Ceux-ei répondoient: De Douay. Et pour outrager ceux de Douay, ils disoient: « Tenez, à cause de cela, » et les frappoient du fouet dont ils se servoient pour leurs chevaux, par le visage. Ils prenoient les cages à oiseaux qui pendoient aux portes de ceux de Douay, et les jetoient à terre et les broyoient; ils frappoient eux et les maisons, et ceux qui étoient appuyés à leur porte; ils demandèrent un chat à acheter, et ils en offirient trois sols, disant qu'à la honte de ceux de

Item. J home de Douay Jakemon le pissonnier kil encontrerent, pour ce kil dist kil estoit de Douay, il le ferirent del puing el visage et sen baston kil portoit. il li tolirent et len ferirent iii cos. Et i poure home ki lor demandoit dou relief a lor hostel a Douay, il le ferirent dun baston et le bouterent hors pour ce kil dist kil estoit de Douay. Et disent a i home ki disoit a ceaus kil faisoient mal, ke il ferroient encore ceaus de Donay et lor feroient pis. La fu Jehans Platemuse de Lille ki lun pouve feri et le bouta hors de le maison. Et quant ciels Jehans sen ala de Donay, et il passa par Nœnile; il dist : Uns dijaule, de quoi se plaigneut cil de Donay, encore sunt lor maisons entires.

Item, viii home de Lille a cheual venoient de Cambray et trouverent a Raisse j borgois de Douay, Mikiel Blondiel, a qui il demanderent dout il estoit, il dist: De Donay. Dont disent il a lui, ke bien li estoit anenut, quant il ne lauoient encontre hors de le vile de Raisse, car il leussent batut. Et en chevauchant viers le hospital de Raisse, il encontrerent i autre borgois de Douay, a qui il demanderent dont il estoit. Il dist de Douay, dout retourna li uns de ceaus de Lille jouenes toutes, et dist a ses compagnons, ciel est de Douay et le hurta de sen keval et lesteka dun baston kil tenoit el visage. Et ciel sali outre i fosset pour ce kil ne le fesissent ois.

Douay ils le pendroient à la porte.

Item. Un homme de Douay, Jacques le poissonnier, qu'ils rencontrèrent, parce qu'il étoit de Douay, fut frappé au visage du poing; ils lui prirent son bâton et lui en donnèrent trois coups. Un pauvre homme, qui leur demandoit leurs restes à leur hôtel, fut frappé d'un bâton et mis deliors parce qu'il dit qu'il étoit de Douay. A un antre homme qui disoit qu'ils faisoient mal, ils répondirent qu'ils frapperoient encore ceux de Douav et qu'ils feroient pire. Là se trouvoit Jean Platemuse, de Lille, qui frappa le pauvre et le mit deliors. Lorsque ce Jean s'en alla de Douav et qu'il passa par la Neuville, il dit : « Dia-» ble ! de quoi se plaignent ceux de » Douay? Leurs maisons sont encore en-

» tières. »

Item. Huit hommes de Lille venoient de Cambray à cheval ; ils trouvèrent à Raches un bourgeois de Douay, Michel Blondiel, à qui ils demandèrent d'où il étoit. Il répondit : De Douay. Et ils lui dirent que bien lui étoit advenu qu'ils ne l'eussent pas rencontré hors de Raches (1), car ils l'enssent battu. En s'avançant vers l'hôpital de Raches (2), ils rencontrèrent un autre bourgeois de Douay, à qui aussi ils demandèrent d'oùil étoit. Il dit: De Douay. L'un d'eux, de Lille, tout jeune, se retourna, et dit à ses compagnons : « Celuiei est de Douay. » Et il le heurta de son cheval et l'atteignit au visage d'un bâton qu'il tenoit. L'assailli sauta au-dessus du fossé pour n'avoir pas plus à souffrir.

<sup>(1)</sup> A cause du privilége de juridiction.

<sup>(2)</sup> Antoine de Rouvroi de Saint-Simon avait fondé un hôpital au village de Raches , dont il était le seigneur.

Item. À pissoniers de Douay ki vendoient pisson a Lille, il gieterent lor pissons aual et les enferirent es visages et disent ke cestoit ou despit de ceaus de Douay.

Item. Maccelier de Douay ki estoient alet a Waurin por biestes acater, maccelier de Lille qui la estoient fisent saulant de aus courre sus; et fu li uns de Douay ahiers par le houche, et distli uns de Lille kil l'effonderroit de sen coutiel, et auteil feroit il dou plus vaillant de Douay fust eschevins ou autres. Et uns autres de Lille dist que pau sen faloit kil ne li espandoit le cieruiele dun baston kil tenoit. Et conuint ceaus de Douay widier Waurin pour le peril de leur cors.

Item. j home de Douay pour chou kil dist kil estoit de Douay, il le gieterent en j fossiet, ct disent kil seroit bagnies pour ce kil estoit de Douay. Et quant il quidoit issir hors il reboutoient ens, et li fisent laendroit molt de vilenies.

Item. Jakemon le Blont ki a Lille estoit, il le fisent waitier et aler querre dostel en ostel, et disent ke sil le pooient trouver il le laidengeroieut; et disent gent de Lille kil ne poroit valoir pour iij livres kil leussent trouvet, car il leussent deshonneret.

Item. Jehan de le Fosse ki auoit les lettres monsigneur le conte pendans et ki disoit kil estoit au conte et ke de le besoigne le conte il venoit; il le naurerent el kief en plusieurs lius, et disoient ke nous encaut se vous jestes au conte; les sergans le conte mesmes, auons nos plusieurs fois batut a Lille. Et misent celui Jehan en peril de mort. Item. Aux poissonniers de Douay qui vendoient leur poisson à Lille, ils jetèrent leur poisson à terre et les en frappèrent au visage, en disant que c'étoit pour outrager ceux de Douay.

Item. Bouchers de Douay qui étoient allés à Wavrin pour acheter des bestiaux. Ceux de Lille firent semblant de leur courir sus, et l'un de ceux de Douay fut tiré par la blouse. L'un de ceux de Lille lui dit qu'il l'effondreroit de son couteau et qu'il feroit ainsi du plus vaillant de Douay, fut-ce échevin ou autre; un de Lille dit encore qu'il ne s'en falloit de rien qu'il ne lui répandit la cervelle d'un bâton qu'il tenoit; et ceux de Douay durent par prudence quitter Wavrin pour sauver leurs corps.

Item. Parce qu'un homme de Douay dit qu'il étoit de cette ville, ils le jetièrent dans un fossé, et lui dirent qu'il étoit baigné parce qu'il étoit de Douay. Et lorsqu'il pensoit en sortir, ils le rejetoient dedans et lui faisoient toutes sortes de vilenies.

Item. Jacques Leblond étant à Lille, fut guetté, et ils le cherchèrent d'hôtel en hôtel, disant que s'ils pouvoient le trouver, ils le molesteroient, ajoutant que pour trois livres ils ne voudroient pas l'avoir manqué, parce qu'ils l'eussent déshonoré.

Item. Jean Delefosse, qui portoit lettres de Monseigneur le comte et qui venoit d'accomplir une mission. Ils le blessèrent à la tête et à plusieurs endroits en disant: « Que nous fait que vous soyez au comte; » nous avons souvent battu les sergents » même du comte, à Lille. » Et ils mirent ce Jean en péril de mort.

Item. Daniel clerc le bailliu de Douay ki venoit de le besoigne no signeur le conte por le conte de le bailliu de Douai. Cil de Lille qui seut li a Lille, en sen osteil furent pour li mal faire, et quant il nele peurent trouuer, il ouurir semalete et gieterent en voies chou kil trouerent ens. Et quant ciels Daniaus le seut, il senfui por le peril de sen cors a le maison Monsingneur Jehan Makiel, et conuint ke li balliu le conuoiast hors del pooir de le vile.

Ce sunt li fait et li outrage ke cil de Lille ont fait, puis le mandemant et le respit Monsigneur le conte contre ceaus de Douay.

Il auint ke li fius de j borgois de Douay , Vinchans Clinkars ki saseuroit , el mant et au respit ke mesire li cuens avoit fait faire et crier, ala a Saint Omer en se marchandise, et quant il eut fait se besoigne, et il quidoit seurement reuenir, pluseur de ceaus de Lille, ki a Saint Omer estoient et ki lauoient fait espiier, le suivirent a une aiournee, si kil sen reuenoit et le ratainsent asses pries de Saint Omer, el pooir et en lescheuinage de Saint Omer, et li demanderent dout il estoit, Il dist kil estoit de Douay et dont sakierent il lor espees et ferirent sour celui Vinchan et le nauererent en plusieurs lius, et li coperent le puing et dou brac une grant partie : et quant il feroient sour lui, il disoient ke ce pesoit a aus ke ce nestoit li plus grens sires de Douay.

Item Grant plente de ceaus de Lille a armes dedens cestui respit cheuauchierent Item. Daniel, clerc du bailli de Douay, qui venoit de remplir une mission pour Monseigneur le comte et en vertu d'ordre du bailli de Douay. Ceux de Lille qui le surent à Lille furent à son hôtel pour le maltraiter; et ne l'ayant pas trouvé, ils ouvrirent son bissac et jetèrent sur le carreau tout ce qu'ils trouvèrent dedans. Daniel l'ayant appris, s'enfuit de peur de mort, et se retira en la demeure de Monseigneur Jean Makiel, et il fallut que le bailli le conduisit bors du pouvoir de Lille.

Ce sont les faits et les outrages que ceux de Lille, depuis le mandement et la suspension d'hostilités de Monseigneur le comte, ont faits contre ceux de Douay.

Il arriva que le fils d'un bourgeois de Douay, Vincent Clinkars, qui avoit confiance dans le mandement et le sursis que Messire le comte avoit fait faire et crier, alla à Saint-Omer pour ses affaires. et lorsqu'il les eut terminées, il crut revenir en sûreté. Plusieurs de ceux de Lille. qui se trouvoient à Saint-Omer et qui l'avoient fait épier, le suivirent à peu de distance lorsqu'il revenoit, et le rejoignirent près de Saint-Omer et dans l'étendue de la juridiction dudit Saint-Omer. L'un d'eux lui demanda d'où il étoit. Il répondit : « Je suis de Douay. » Ils tirèrent alors leurs épées, et frappèrent sur lui et le blessèrent en plusieurs endroits; ils lui coupèrent le poignet et une partie du bras, et pendant qu'ils le frappoient, ils disoient qu'ils avoient peine qu'il ne fût un des plus grands personnages de Douay.

Item. Pendant cette suspension, une grande troupe de ceux de Lille, armés,

et vinrent juskes au bos de Raisse et waitoient ceaus de Douay ki aloient en lor marchandises pour aeus mal faire, et laidengier. Et auint quant il sen retournerent kil encontrerent j home ki estoit de Bouuignis, et cuidoient kil fust de Douay, et se prisent a lui. Et li coperent j doit. Apries ains kil venissent a Lille il encontrerent j garcon et li demanderent dout il estoit, et li misent sus kil estoit de Douay, et pour chou kilz disoient kil fust de Douay il disoient kil le penderoient. Li autre disoient que non feroient ains le bouchetroient: a daerrains il prisent se fianche et le laisserent aler par tele maniere kil disist, a Richart Boinebroke Waubiert le Kieure. Thumas Pikette. Pieron Pourcelet et a plusieurs autres de Douay, ke cil de Lille lor mandoient ke sil les pooient tenir il en aroient les tiestes et les porteroient sour lor lances a Lille, et kil nen prenderoient mie plains les quirs de lor keuaus de deniers.

Item. Jgarcon d'Espinoit en Carembaut, pour chou kil a sournom Douays, cil de Lille le prisent a Lille et le misent en j cep a le maison le preuost de Lille; et le misent a gehine, et li viersoient ou il estoit loies sour une taule, grans buiries deuwe froide sour le ventre, et sour le visage; et anchois kil fist jours, il le misent hors et le menerent as cans, et le misent et enfouirent en une fosse en tiere, et li boutoient les pointes de lor espees entre les dens, la ou il estoit la enfouis; et li fisent tant de martire souffrir kil le misent pries ke a mort. Et a daerrains il li lanchierent ij bastons desous ses assieles et le sakierent hors a force de tiere, ou il

vinrent à cheval jusqu'au bois de Raches. guettant ceux de Douay qui vovageoient pour leurs affaires, et afin de les maltraiter et offenser. Il arriva que lorsqu'ils s'en retournoient, ils rencontrèrent un homme de Bouvignies et qu'ils crurent être de Douay. Ils se prirent à lui et lui coupérent un doigt. Après cela , lorsqu'ils revenoient à Lille, ils rencontrérent un garcon et lui demandèrent d'où il étoit, et ils lui dirent qu'il étoit de Douay, et que parce qu'il étoit de Douay, ils le pendroient; d'autres disoit que non, mais qu'ils le maltraiteroient. Enfin ils accepterent la promesse qu'il leur fit, sur leur demande, de dire à Richard Bonnebroque, à Wautier Lecœuvre, à Thomas Piquette, à Pierre Pourcelet, et à plusieurs autres de Douay, que ceux de Lille leur mandoient que s'ils pouvoient les tenir, ils en auroient les têtes, et qu'ils les porteroient sur leurs lances à Lille, et que, pour les épargner, ils ne recevroient pas plein le cuir de leurs chevaux de deniers.

Item. Un garcon d'Epinoy-en-Carembault, qui avoit surnom Donay. A cause de cela, ceux de Lille le prirent et le mirent en prison à la maison du prévôt de Lille; ils le mirent à la gêne et lui versèrent, sur une table où il étoit lié. grands flots d'eau froide sur le ventre et sur le visage; et avant qu'il fit jour, ils le tirèrent dehors et le conduisirent aux champs, et l'enfouirent en une fosse en terre, et ils lui boutoient les pointes de leurs épées entre les dents, où il étoit enfoui; et ils lui firent endurer un tel martyre. qu'ils le mirent près de la mort. Et en dernier lieu, ils lui passèrent deux bâtons sous les aisselles et le tirèrent hors de

( 122 )

estoit enfouis pour desrompre ses membres et ses niers; la fu li preuos de Lille et pluseur autre de Lille.

Item. Maistres Jehans Magres de Lille dist a sa maisnie, en son osteil a Paris: vous mignies men pain et buves men vin, et se vees Eurart de Saint Venant fil Lanvin de Saint Venant, ki fi a men neueut batre. Et ne demora mie en lui ne en ses paroles, ke cils Euvrart ne fu mis a mort; et tient auoec lui en son osteil grant plente de maisnie, ki vont apries lui armet et warnit et croit on ke ce soit pour faire mal a ceaus de Douay sil pooit.

terre à force, où il étoit enfoui, de manière à lui rompre les membres et les nerfs. Etoient présents le prévôt de Lille et plusieurs autres de Lille.

Item. Jean Magret, de Lille, dit à son hôtel, à Paris: « Yous manger mon pain » et buvez mon vin, et vous voyez Evrard » de Saint-Venant, fils Lanvin de Saint- Venant, qui battit mon neveu, et dont » il ne dépendit pas, par ses discours, » que mon neveu ne fût mis à mort. » Et lui ce Magret tient en son hôtel grand monde qui le suivent ou l'accompagnent armés et garnis, et l'on croit que c'est pour faire mal à ceux de Douay, s'ils le peuvent.

(Cette pièce, dans l'inventaire, porte le numéro 374).

# PLAINTES

## de cecz de lible.

Fnonciation des excès commis par ceux de Douai sur ceux de Lille dans la même guerre, rédigée sous forme de requête au comte de Flandre, par les individus blessés et offensés.

----

Gentils sire, cuens de Flandre et marchis de Namur, jou Pieres li Katiers de Houpelines sour le Lys, pissonniers de douce euwe, vous pri par Diu, ke vous vocillies entendre a men grant besoing. Sire vous sest ke jou avois mains a Lille, et aloi manoir a Douay et avoie mains a Donav ii ans et plus, quant li contens s'esmeut entre ceaus de Douai d'une part et aucuns gens de Lille d'autre part. Sire, il auint ke le lundi prochain devant le jour de la Pentecouste C. home et plus issirent de Douai a armes et menerent avoec aus grant plente darbalestriers et alerent au markiet a Orchies pour querre et amener a Douai ceaus de Lille sil les trouvoient

Gentil sire (1), comte de Flandre et marquis de Namur, je, Pierre le Catier, d'Houplines-sur-la-Lys, poissonnier d'eau douce, vous prie, par Dieu, prêter attention à ma position pénible. Sire, vous saurez que i'avois une habitation à Lille et que j'allai demeurer à Douai; j'y avois maison depuis deux ans et plus, lorsque la querelle s'éleva entre ceux de Douay d'une part, et quelques gens de Lille d'autre part. Sire, il arriva que le lundi le plus voisin avant le jour de la Pentecôte, cent hommes et plus sortirent de Douay en armes et conduisirent avec eux une grande quantité d'arbalétriers; ils allèrent au marché d'Orchies pour chercher et

<sup>(1)</sup> Gentil sire, pour gentilhomme, seigneur. Gentilis, noble homme. (Ducange.)

a Orchies, il nen y trouverent nul. Sur cou il retournerent, et revinrent a Douay et disent li uns a lautre, il maint a Douay uns pissonniers ki est de Lille, alons a se maison et le prendons et le tuons. Sire, sour cou, Colars Dauelin, Rogiers Huigete, Colars de Valenciennes, Sohiers Estraignes, Baukins Fourdins, Jakemes de Sous le Tour li fius li pissonniers de meir, et plusieurs autre juskes a xvi vinrent a me maison et buskierent a luis de me porte et disent, laisies ens. Et me feme respondi, ke jou nestoje njent lajens. Por cou ils ne laierent nient kil ne me quisent en me maison, et li uns prist me pilete et li autres me hapie et me trouverent en me cambre et disent : Ami maistres vous estes de Lille et en despit de ceaus de Lille nous vous ocirons. Jou leur priai pour Diu mierchit et dis ke jou estoie de Houplines sous le Lys; la me prisent il et me trainerent enmile place de Douvieul et disent kil en eele place mociroient devant tout le peule, en despit de ceaus de Lille. Et en celeplace il me ferirent de puins, de bastons de coutiaus de brokes, de me pilete, de me hachie et me fisent viii plaies ou kief, et une deseure le hanke, et une en le main et une es costes, dont il issit autant de vent ke parmi le bouke. Et quant il meurent ensi a tournet il me laierent pour mort. Quant je vit kil furent eslongiet de mj, jou me mis au moins ke jou peut au retour viers me maison, et dont disent il nest nient mors. Alons et le partuons. Et pour peurs de mort jou fis tant ke jou montai sour les

amener à Douav ceux de Lille, s'ils en trouvoient à Orchies. Ils n'en trouvèrent aueun. Sur ce, ils s'en retournèrent et revinrent à Douay, se disant les uns aux autres : Il demeure à Douay un poissonnier qui est de Lille ; allons à sa maison, prenons-le et le tuons. Sire, à l'instant Colars Davelin, Roger Huigete, Colars de Valenciennes, Sohier Estraingne, Baukins Fourdins, Jacques dessous-le-Tour (4). le fils du poissonnier de mer, et plusieurs autres jusques à seize, vinrent à ma maison et frappèrent à ma porte, disant : Laissez-nous entrer. Et ma femme répondit que je n'étois pas céans. Ils entrèrent malgré cela et ils ne négligèrent rien pour arriver à me découvrir dans ma maison : l'un d'eux prit ma pellette, et un autre ma hachette : ils me trouvèrent en ma chambre, et me dirent : Ami maître, vous êtes de Lille, et en dépit de ceux de Lille nous vous occirons. Je leur demandai, au nom de Dieu, merci, et leur dis que j'étois d'Houplines-sur-la-Lys. Alors ils me prirent et m'entrainèrent au milieu de la place Douaieul (2), et annoncèrent qu'en cette place ils m'occiroient devant tout le peuple, en dépit de ceux de Lille. Et en cette place ils me frappèrent de poings, de bâtons, de couteaux, de pointes, de ma pellette, de ma hachette, et me firent huit plaies à la tête, une dessus la hanche, une à la main et une aux côtes, dont il sortit autant de vent que de la bouche. Et lorsqu'ils m'eurent ainsi arrangé, ils me laisserent pour mort. Quand je vis qu'ils s'éloignoient de moi , je me mis autant

<sup>(1)</sup> Qui habitait sous le beffroi.

<sup>(2)</sup> La Petite-Place actuelle nommée alors Douaieul (Douai-Vieil), ensuite Placette.

maisons et me laisai kair entre deus maisons; et il entrerent en me maison et ne trouverent ne mi ne me feme, fors un no petit enfant de iiij ans; il prisent no enfant et le vaurent gieter en leuwe desous le pont et noier, quant li uns daus le rescoust, et dist ke ce seroit mal fait. Pour peurs de mort jou fui tout le jour entre deux maisons. Et au viespre tart me feme meut pourveut de dras de berghine, ce jou viesti, et me mena ou moustier Saint Aubin , la ou jou fui iii jours. Apres jou eut conseil ke jou me fis reporter en me maison, juskes adonc ke Vincans Clinkars fu naures a Saint Omer, et dont disent il kil me partueroient. Et dont me sis jou porter ou moustier Saint Amet, la ou jou gist et me feme et nos enfemes xv jour; et dont me fist jour mener par euwe le plus princement ke jou peut de Douwai a Tournai, la ou jou gis a morir des plaies ke cil de Douwai mont faites, en despit de ceaus de Lille sans raison.

Gentils sires sì vous pri pour Diu et pour misericorde ke vous aies mierchit de mj et faites amender et adrechier le grant honte, le grant outrage et le tres grant meskief ke cil de Douwai mont fait a tort sans cause, et sans raison en despit de ceaux de Lille.

Colars Males, li merchier, se plaint et diont de Jehan Puce, de Jehan Gode, de que je le pus à regagner ma maison, et ils dirent alors : Il n'est pas mort ; allons et l'achevons. Et par peur de mort, je fis tant que je montai sur les maisons et me laissai tomber entre deux maisons. Et ils entrèrent en la mienne, et ne trouvèrent ni moi ni ma femme, excepté notre petit enfant de quatre ans. Ils prirent notre enfant, et voulurent le jeter dans l'eau dessous le pont et le nover, quand l'un d'eux. dans la pensée de le sauver, dit que ce seroit mal fait. Par peur de mort, je restai tout le jour entre deux maisons. A la nuit, ma femme medonna drap de brebis (de laine) que je vêtis, et me mena au moustier de Saint-Albin (4) où je restai trois jours. Après, on me donna le conseil de me faire reporter à ma maison; ce que je fis. J'v restai jusqu'à ce que je sus se que Vincent Clincart avoit été blessé à Saint-Omer. et qu'à propos de cela, ils disoient qu'ils m'achéveroient. Je me fis alors porter au moustier de St-Amé, avec femme et enfants où je passai quinze jours. Je me fis ensuite conduire par eau, le plus doucement que je pus, de Douay à Tournay, où je suis gisant, prêt à mourir des plaies que ceux de Douay m'ont faites sans raison, pour se venger de ceux de Lille.

Gentil sire, si vous prie par Dieu et par miséricorde que vous ayez pitié de moi, et fassiez amender et punir ceux qui ont commis envers moi un si grand outrage, qu'ils m'ont fait à tort, sans cause, sans raison et en dépit de ceux de Lille.

Colars Malet, le mercier, se plaint et accuse Jean Puce, Jean Gode, Jacques le

<sup>(1)</sup> Les églises étaient alors des asiles sacrés et inviolables comme les temples des anciens.

Jakemon le Kamus, des fius dame Marotain le Rikarde, de Watier de Rieulay et d'autres pluisieurs kile batirent et laidengierent et le couvrirent de sanc, pour cou kil escrioit sour le kemun de le vile de Douwai, kil nocessisent nient Huon Malet, kil laidengoient et kil trainoient par les keviaus es compiens, et li pasoient sour le visage. Et pour cou ke Colars en parla on le jeta de le caucie en j celier dont il fu tous defroisies Et si se plaint de Jakemon le Kamus, de Thumas Cardon et de tous ceaus qui furent en leur force et en leur ayeuve ki le quisent et cacierent en losteil Mikiel Daisne, puis kil fu batus et laidengies; et le eacierent hors de le vile par quoi il ni peut demorer; et si iauoit maint en ville iiij ans et plus et de cou sen vouke Colaers en boen tesmoi ;nage.

Il auint as auentures ke on fit a Douay dou blanc rosier, ke doi honme de Lille i alerent Jehans Soure flus Trission, et Piere Tuelaine liquel ni peurent auoir jousteur nul, et pour cose ke le sires de Lalaing et li sires de Berlaimont sensent, sen feussent prier à ceaus de Douwai. Ains leur disent cil de Douwai ke cil doi de Lille ne autres de Lille ne jousteroit ja a leur fieste, car ils ne les amoient de riens, ne de leur amistel il nestoient micur. Sour cou li sires de Lalaing et li sires de Berlaimont raporterent ees paroles. Dont prieret li dit Jehans Soure et Piere Tuelaine a monseigneur Willaume de Flandre kil mesist consel kil eussent jousteurs. Mesire Willaumes de Flandre avec Monseigneur Jean de Dampierre j ala et prierent moult à ceus de Douwai ke eil doi de Lille eussent jousteurs. Cil Camus, le fils de dame Marotain la Richarde, Watier de Riulai et autres, qui le battirent, et le molestèrent, et le couvrirent de sang, parce qu'il crioit merci à la populace de Douay, qui maltraitoit Huon Malet, le trainoit par les cheveux dans la boue et lui passoit sur le visage ; et seulement à cause de cela, on le icta dans une cave où il fut tout meurtri. Il se plaint encore de Jacques Lecamus, de Thomas Cardon et de tous ceux qui furent en force et en aide aux premiers; qui le cherchérent et le poursuivirent en l'hôtel Michel Daisne, après qu'il fut battu et molesté; qui le chassèrent hors de la ville où il ne peut plus rester, et où il avoit demeuré quatre ans et plus, et de ces faits Colars invoque bons témoignages.

Il arriva aux réjouissances que l'on fit à Douay à la fête du Blanc-Rosier que deux hommes de Lille y allèrent, Jean Soure, fils de Brission, et Pierre Tuelaine, lesquels ne purent avoir de jouteurs. Comme le sire de Lalaing et le sire de Berlaimont le surent, ils s'en furent prier ceux de Donay de leur en donner. Mais ceux de Douay leur répondirent que ces deux de Lille, ni autres de Lille n'aurojent de jouteurs à leur fête, car ils ne les aimoient pas et ils ne tenoient pas à leur amitié. Sur ce, les sires de Lalaing et de Berlaimont reportèrent ces paroles. Jean Soure et Pierre Tuelaine s'adresserent à Monseigneur Guillaume de Flandres pour obtenir des jouteurs. Messire Guillaume de Flandre et monseigueur Jean de Dampierre allérent où se trouvoient cenx de Douay et les prièrent de Douwai respondirent ensi a monseigneur Willaumes de Flandre et au seigneur de Dampierre kil auoient fait au signeur de Lalaing et au signeur de Berlaimont. Toutes fois tant prierent ke ce Jehans et Piere Tuelaine eurent jousteurs au premerain jour. Lendemain Piere Tuelaine ne peut avoir jousteur ce pour nule priere ne pour monsigneur Willaume de Flandre ne pour autres. Dont fit me sire Willaumes de Flandre par se courtoisie Thomas de le Mour sen escuier courre a Pieron Tuclaine; quand apries il ne peut trouuer ne avoir jousteur dedans le fieste. Quant il eurent courut vi lances, Cil de Douwai furent moult coureciet et laidengierent ceaus de Lille de leur parolles laidement et manecierent Pieron Tuelaine le battre et disent kil leur pesoit kil ne lauoientbien batut. Sour cou lendemain Jehans Sourc et Piere Tuelaine sen partirent de Douwai a ce compaignie de chevaliers et de gent de Lille, ki en le voie ne fiscut riens nule dont on se deust plaindre de ceaus de Lille.

Aprics cou ke cil de Lille sen furent alet si ke dit, est li eskevin de Douwai fisent clore les portes et vint Wautier li Kieure, Thomas ses freres, Watiers Musars, Guillote Destrees, Biernars Sauues et grans plentes dou kemun de Douway a lostel ceaus de Lille, la ou Jehans Platemuse, Jakemes fius Lambiert Denis, Jakemes Bridelet, Fremaus li pissonniers de douce euwe, et Jehans valles de Bristion Soure, ki la estoient demoret pour paier le fret et le despens ceaus de Lille ki joustet auoient. Et les asalirent et crierent ale mort I Et leur conuint leuer de leur

beaucoup de donner jouteurs à ceux de Lille ; ils répondirent à monseigneur Guillaume de Flandre et au seigneur de Dampierre comme ils avoient fait au seigneur de Berlaimont. Toutefois, tant prièrent, que ce Jean et Pierre Tuelaine le premier jour eurent des jouteurs. Le lendemain, ils ne purent en avoir par nulle prière, ni par Monseigneur Guillaume de Flandre ni par autres. Par courtoisie . messire Guillaume de Flandre fit courir Thomas Delemour, son écuyer, avec Pierre Tuelaine. Après, il ne put plus en avoir pendant lafète. Lorsqu'ils eurent couru six lances, ceux de Douay furent fort courroucés et molestérent ceux de Lille par de laides paroles, et ils menacèrent Pierre Tuelaine de le battre, et ils dirent qu'ils étoient peinés de ne l'avoir déjà fait. Sur ce, le lendemain, Jean Soure et Pierre Tuelaine partirent de Douay en compagnic de chevaliers et de gens de Lille, qui, dans leur route, ne firent rien qui donnât à se plaindre de ceux de Lille.

Lorsque ceux de Lille furent partis, les échevins de Douay firent clore les portes. Wautier Lecœuvre, Thomas son frère, Wautier Musart, Guillaume Destrées, Bernard Sauves et une grande troupe de gens du peuple de Douay vinrent à l'hôtel de ceux de Lille, là où Jean Platemuse, Jacques Bridelet, Fremaus, le poissonnier d'eau douce, et Jean, valet de Brission Soure, étaient demeurés pour payer les frais et dépens de ceux de Lille qui étaient venus aux joûtes. Ils les assailliernet et crièrent : A la mort ! Ceux de

paiement kil fasoient et fuir de solier en solier pour eaus warandir, car Gillote Destrees ki premiers estoit entres en lostel le coutiel tout nut sakiet, et Biernars Sauues ainsi disoient : par Diu mauvais larron de Lille vous i morres. Jehans Platemuse et li autre de Lille leur disoient : Signeur ke nos demandez vous, nous ne vous avons rien meffait, saucuns de nous jaccoit de riens mespris, nous lamenderions volentiers pour Diu merchit. Il respondirent : Cil de Lille ont nos bourgeois et nos gens de ceste vile ledengies et batus, no volons vous i morres, et pour cou ke vous estes de Lille. Il leur prierent de rekief mierchit et disent : Signeur saucuns de Lille vos a rien meffait coupoise, nous cou ne doit rien toukier sour nous, mais bien vous prendre à ceaus ki cou ont fait. Onkes ne leur valut riens kil desisent ains. crinient, adies cil cil de Douwai a le mort tues, tues ces larrons de Lille. Et mesme Waubiers li Kieure et Thumas ses freres le menacierent a ocire sil ne le faisoit..... Pour cose que cil de Lille deseure dit, ne pour cose que li sieriant monsigneur le comte desisescil de Douwai ne se voloient traire arriere ne laissier lassaut. Quant sires Simon Males i vint pour qui ils fisent plus ke pour les sierjans monsigneur le conte, liquel sieriant disoient, tournes arriere nous les prenderons. Car sire Simons les fit traire arriere, et monta au solier a ceaus de Lille et leur dist : Je viens chi pour vos vies sauves, laisies vous prendre, vous serez menet en courtois lieu. Dont furent il pris et enmenet des sierians mon singneur le conte, en le hale et la meesmes es mains des serjans

Lille durent quitter le réglement de leur compte et fuir d'étage en étage pour se garantir, car Guillaume d'Estrées, qui le premier étoit entré à l'hôtel le couteau nu et tire, ainsi que Renard Sauves, disoient : " Par Dieu, mauvais larrons " de Lille, vous y mourrez! " Jean Platemuse et les autres de Lille leur disoient : " Seigneurs , que nous deman-" dez-rous: nous ne vous avons rien fait " de mal. Si aucun de nous aroit com-» mis quelque acte répréhensible, nous " l'amenderions volontiers : pour Dieu . » merci! » Ils répondirent : « Ceux de » Lille ont molesté, battu nos bourgeois » et nos gens de cette ville : nous voulons a votre mort, parce que vous êtes de « Lille. » Ceux-ci prièrent de rechef merci , disant : . Seigneurs , si quelqu'un " de Lille vous a nui, cela ne peut peser » sur nous ; mais prenez-vous-en à ceux » qui vous ont fait mal. » Mais ces prières les servoient peu. Ceux de Douay crioient de nouveau : " A la mort ! à la mort ! tuez ces larrons de Lille! » Même Wautier Lecœuvre et Thomas son frère menacoient ceux du peuple de les tuer eux-mêmes s'ils ne le faisoient..... Quoi que ceux de Lille dirent et que dirent les sergens de monseigneur le comte, ceux de Douai ne vouloient pas se retirer ni laisser l'assaut. Lorsque sire Simon Malet arriva, ils firent pour lui plus que pour les sergens de monseigneur le comte, lesquels sergents disoient : a Tournez en arrière, nous les » prendrons.» Car sire Simon les fit retirer en arrière, et monta à l'étage où étoient ceux de Lille , et leur dit : Je suis venu ici pour vous rendre la vie sauve : ( 129 )

les voloit Watiers le Kieure, Thumas ses freres et li autres de Douwai courre sus et oeire. Quant vint au viespre il furent deliuret, et alerent a leur ostel et le lendemain s'eu partirent sans vilenie faire a nului.

Ce jour meesmes entrues ke cius asaus ki devant est dis estoit, a ceaus de Lille . auint ke Antoines, fius Jehan Fourligniet estoit en Douwai et deuoit reuenir viers Lille et auoit estet en plusieurs lius pour issir hors et trouva les portes fremées, et le kemun de Douwai esmut, tant kil encontre Bauduin Crollart et parla a lui : dont vit cis Antoines passer une compaignie de gent de Tournai et se mist anoce ens. Quant il vinrent a le porte il tronnerent wardes a le porte ki leur demanderent dou il estoient; il disent kil estoient de Tournai. Quant recommit furent , cil ouurirent le porte et les laisierent issir hors; si ke hors furent li uns de ces, dist. Cius est de Lille ki avoec eus est issus or. Alui Autoines deseure dis leur dist : Voirement sui jou de Lille ke me demandes vous, ke voles. Cil ki a le porte estoient pour warder sakierent les espees et ferirent apres lui et gieterent grans cos et leussent mal mis sil le peussent auoir tenut.

Dont auiut le nuit de l'Assention ke Andrius li Borgues aloit en se marchanlaissez-rous prendre, et vous serez conduit dans un lieu convenable. On se snisit donc d'eux, et ils furent emmenés par les sergents de Monseigneur le counte en la halle. Et là meine, quoique en mains des sergents, Watier Leœuvre, Thomas sou frère et les autres de Douay, vouloient leur courir sus et les tuer. Lorsque le soir vint, ils furent délivrés et allèrent à leur hôtel, et le lendemain ils partirent saus avoir recu aucune avanie.

Ce même jour, pendant que cet assaut avoit lien coutre ceux de Lille, il arriva qu'Antoine, fils de Jeau Fourliguet, étoit à Douay. Devant revenir vers Lille, il avoit été de divers côtés pour sortir dehors, et il avoit trouvé toutes les portes fermées. Le commun de Douay étoit dans une grande émotion. Antoine avant rencontré Bauduin Crollart, se mit à lui parler ; il vit alors passer une compagnie de gens de Tournay et se mit avec eux ; lorsqu'ils furent à la porte, ils trouvérent qu'elle ctait gardée. Les gardes leur demandérent d'où ils étoient ; ils répondirent : De Tournai. Lorsqu'ils furent reconnus, on leur ouvrit les portes et on les laissa sortir. Sitôt qu'ils furent dehors, un des gardes dit : Celui-là qui est sorti avec cur est de Lille. Et Antoine leur répondit : Certainement je suis de Lille ; que me demandez-rous? que voulez-rous? Ceux qui étoient mis à la porte pour la garder tirérent leurs épées, frappèrent après lui et jetèrent de grands coups ; et ils l'eussent mis en mauvais état s'ils eussent pu l'atteindre.

Il arriva que dans la unit de l'Ascension, Audrieu Leborgue, allant pour son

dise et descendi a Lescluse et trouva a lostel gens de Douwai kil ne connut mie , eil quant il eurent disnet et oit et seut ke Andrius li Borgnes et estoit de Lille se misent au kemin viers Douwai, et Andriu li Borgnes apries disner se parti de Lescluse, et sen ala. Il ne fu mie eslongies Lescluse plus d'une lieuwe, quant Waubiers li Kieure . Thumas ses freres . Engherans Pilate, Pieres Pilate, Jakemes Pilate, Reniers Males, Henri Males, Pierre Pourceles, Watier Musars, Evrardins de Saint Venant, Willaumes li Waukiers, Jehan Boinebroke, Monnars Boinebroke, et bien juskes a xxv des behourdeurs a cheval vinrent a Lescluse a lostel Andriu le Borgne et li demanderent. Li ostes dist kil estoit en ales. Il disent kil ne disoit mie vrai, et descendirent et quisent Andriu le Borgne par tous les lius de lostel. Quant il ne le trouuerent il son partirenet disent ke sil leussent trouvet il lui eussent fait damage et honte dou cors et feroient a tous ceux kil tenroient de Lille.

Aprics auint le jour de l'Assention ke Jakemes li Monniers clers as marchians de Lille, reuenoit de Bar avoec le clerc d'Ippre et les clers de Douwai. Si kil fu venus a Douwai et descendus a lostel, loste li dist tantost: Jakemes ales vousent, et ne demores chi en nule maniere, nos gens de ceste vile portent dur vos gens de Lille et se vous jestes reconnus vous ares durement a souffrir dou cors, ales vous ent le plus tost ke vous poes. Jakemes li Monniers reprist se male si kil de retour fust, uns autres meaager li vint ki tout auture measger li vint ki tout au-

commerce, descendit à Lécluse, et trouva à l'hôtel des geus de Douay qu'il ne connoissoit pas. Ceux-ci, lorsqu'ils eurent diné, et eutendu et su qu'Andrieu Leborgne étoit de Lille, se mirent en route vers Douay; Andrieu, aussitôt son diner fini, partit de Lécluse et s'en alla : il n'en étoit pas éloigné d'une lieue, lorsque Wautier Lecœuvre, Thomas son frère, Enguerran Pilate, Pierre Pilate, Jacques Pilate, Renier Malet, Henri Malet, Pierre Pourcelet, Watier Musart, Eyrard de Saint-Venant, Guillaume le Wantier, Jean Bonnebroque, Monnard Bonnebroque, et bien jusqu'à vingt-cinq des joûteurs à cheval, arrivèrent à Lécluse, à l'hôtel où étoit descendu Audrieu Leborgne, et le demandérent. L'hôtelier répondit qu'il étoit en allé. " Vous ne dites pas vrai, " reprirentils Et ils deseendirent de leurs chevaux et cherchèrent Andrieu Leborgne par tous les coins de l'hôtel. Ne l'avant pas trouvé, ils partirent, disant que s'ils l'eussent trouvé ils lui cussent fait honte et dommage au corps, ainsi qu'ils feroient à tous ceux de Lille qu'ils pourroient tenir.

Après le jour de l'Ascension, il arriva que Jacques Lemonnier, clerc des marchands de Lille, revenoit de Bar avec le clerc d'Ypres et les cleres de Douay. Aussitôt qu'il fut venu à Douay et descendu à l'hôtel, l'hôtelier dit : Jacques, alles-vousen tout de suite, et ne restez ici en nulle manière; nos gens de cette ville portent dur vos gens de Lille, et si vous être reconnu, vous aurez durement à souffir du corps; alles-vous-en le plus tôt que vous pourez. Jacques Lemonnier reprit sa malle (sa valise) aussitôt qu'on la lui eut rap-

tel li dist. Il monta et senala le plus tost kil peut, il ne fu mie gramment esloignies de Douwai , quant Jakemes li Blons , Robiers li Blons , Waubiers li Kieure . Thumas ses freres . Engherans Pilate . Pieres Pilate . Jakemes Pilate . Reniers Males . Henris Males, Pieres Pourceles, Watiers Musars, Evrardins de Saint Venant fius Lanuin, Gode Deuioel, Willaumes li Waukiers, Jehan Boinebroke, Monnars Boinebroke, Gosses d'Arras, Pieres le Petit , Rousiaus Cœuvre , Jehans Puche , Amalry de Landas, Lirois Pikete, Aliaumes li Morans , Watiers de Riulai , Jakemes de Fresaing et ses freres. Rikars Boinebroke, Hennins de Gov. Watewille. Oliuiers de Goy, Eyrars de Samion, Jakemes Camus. Jehans Pikete. Robers de Landas, tous montet a cheval, le sujuirent et par plusieurs portes. Si kil sen aloit le kemin il oit le noise et le crit apries lui : a le mort, vous j .morres et nen ires. Jakemes li Monniers quant il vit cou feri des esporons et sen cuida aler pour se vie sauver. Quant Evrardins de Saint Venant tous premiers et Pieres Pourceles avoec le vinrent ataignant et criant a le mort . larons de Lille nen ires etes vous , i morres. Et larresterent tant ke tout li autres furent venut. Jakemes li Monniers pria a ces deus mierchit, et leur dist, signeur ke me demandes vous, je ne vous ai riens mefait. Il li disent or atendent ke li autre soient tout venut, si sares ke on vos demandera. Jakemes quant il vit ke li autres venoient par iiij par vi par x, ne leur pooit escaper et descendi apriet et prioit a cascun (merchit) ke on leu laissat aler sans vilenie faire : car il ne leur auoit riens meffait. Et eascuns de ceaus de Douwai a

portée, et un autre messager vint lui répéter ce que son hôte lui avoit dit. Il remonta alors à cheval et s'en alla le plus tôt qu'il put. Il n'était pas beaucoup éloigné de Douay, lorsque Jacques Leblond . Robert Leblond, Wautier Lecœuvre, Thomas son frère, Enguerran Pilate, Pierre Pilate, Jacques Pilate, Renier Malet, Henri Malet, Pierre Pourcelet, Wautier Musart. Evrard de Saint-Venant fils Lanvin, Gode Douaienl, Guillaume le Wauguier, Jean Bonnebroque, Monnart Bonnebroque, Gosse d'Arras, Pierre le Petit, Rousseau Cœuvre, Jean Puche, Amaury de Landas, Leroi Pignette', Alianme le Morant, Watier de Riulai . Jacques de Fressain et son frère . Richard Bonnebroque, Hennin de Gouy, Watteville, Olivier de Gouy, Evrard de Saméon, Jacques Camus, Jean Piquette, Robert de Landas, tous montés à cheval, le suivirent par plusieurs portes. Comme il s'en alloit son chemin, il entendit le bruit, et que l'on crioit après lui : A mort! Vous y mourrez, et vous ne vous en irez. Jacques Lemonnier, lorsqu'il vit cela, donna des éperons et crut gagner de vitesse pour sauver sa vie. Mais Evrard de Saint-Venant, le premier, et Pierre Pourcelct avec lui . l'atteignirent en criant : A mort! larron de Lille! Vous ne vous en irez et y mourrez. Ils l'arrêtérent, attendant que tous les autres fussent venus. Jacques Lemonnier demanda à ces deux merci et leur dit : Seigneurs, que me demandez vous? Je ne vous ai rien fait de mal. Ils lui répondirent : Or, attendez que les autres soient tous venus, alors vous saurez ce que l'on vous demandera. Quand Jacques vit que les autres venoient par quatre, par six, par dix, et qu'il ne pou-

mesure kil venoient, disoit pourquoi ne faisons nous cou ke nous devons. Quant tous furent venus il disent a Jackemon : vous imorres car les gens de Lille nos out taut meffait ke yous nen poes aller. Jakemes li Monniers leur pria miercit de rekief, et leur rendi sespee : et dist kil ne leur auoit riens meffait. Sour cou li aucuns se traisent a consel, et se consellerent ases longement et li autre warfioient celui Jakemon. Au reuenir il menacierent encore Jakemon de le mort et adont il nonma Waubiert le Kieure, Thumas sen frere et autres kil connisoit la et leur dist: vous saues ke jon ne fui lonctans a en cest pais ; ains vieng de Bar, la ou jou ai estet avoce anenn de vous a chenaus acater et en autres besoignes, ne a vo behourt ion ne fui mie : et saneun de Lille vos a riens meffait ce poise mi et se jou le seusse jou ne fusse mie embatus chi. Il alerent encore a consel ensi kil anoient fait deuant. Au reuenir de ce consel, il disent a Jakemon kil nen pooit aler. Il lenr dist, signeur wardes ke vous facies. je vieng tout le keminde lefieste de Bar on conduit la roine de Navare, pour Diu laisieme aler, si feres bien. Il alerent a ces paroles encore a consel, le tierce fie, ensikil auoient fait devant. Si kil parloient la Waubiers li Kienre vint a lui, et li dist: remontes et vos en ales vous narez warde a ceste fie, mais sacies nous vorrieme ore chi tenir les eschevins de Lille on des plus grands signeurs par connens kil nen iroient li mauvaistreheurs. Quant Jakemes oi cou il fu moult lies, et reprist sespee et

voit leur échapper, il descendit vers eux, priant chacun de lui accorder merci; qu'on voulut bien le laisser aller sans lui faire d'outrages, attendu qu'il ne leur avoit rien fait. Chacun de ceux de Douay. à mesure qu'ils arrivoient, disoit : Pourquoi ne faisons-nous pas ce que nous derons faire? Lorsque tous furent arrivés . ils dirent à Jacques : Vous y mourrez, car les gens de Lille ont commis envers nous tant de méfaits, que vous ne pourez rous en aller. Jacques Lemonnier leur demanda de rechef, merci; il leur rendit son épée et dit qu'il ne leur avoit rien fait de mal. Sur ce, quelques-uns se retirèrent pour se consulter, ce qu'ils firent assez longuement : les autres gardoient Jacques. Lorsqu'ils revinrent, ils le menacèrent encore de la mort. Alors il s'adressa par Lurs noms à Wantier Lecœuvre et à Thomas son frère, et à d'autres qu'il connoissoit là . et leur dit : Nous savez que je ne suis pas depuis long-temps en ce pays, que je reviens de Bar, là où j'ai été avec quelques-uns de vous à cheval faire des achats et vaquer à d'autres besognes : que jamais je n'ai été à vos joûtes. Si quelqu'un de Lille s'est mal conduit envers vous , cela me peine; et si je l'eusse su, je ne me serai pas abattu ici. Ils allèrent encore à conseil, ainsi qu'ils avoient fait auparavant. Au retour de conseil, ils dirent à Jacques qu'il ne pouvoit s'en aller. Il leur répondit : Seigneurs , considérez ce que rous fuites : je viens, suivant mon chemin, de la fête de Bar, à la conduite de la reine de Navarre 1). Par Dieu, laissez-moi al-

<sup>(1)</sup> Cette reine de Navarre est Jeanne, fille et unique héritière de Henri les, roi de Navarre, laquelle épousa en 1284 Philippe-le-Bel, peu après roi de France. Elle était amenée à Bar pour son

dut remonter. Si kil auoit piet en lestrier il oi ke Evrardins de Saint-Venant fius Lanvin, dist: sen ira il ensi, nous ne faisons mie cou ke nous devons, ne cou ke nous auons en convenu; et sacies jou me demech et oste de le compaignie, ne jamais iou ne cheuaucerai ne ne meterai piet auant autre. Quant li autre virent con il vinrent a Jakemon et le batirent et naurerent dont il fu roinies et en peril de mort, si ke apparant est. Mais il ne set liques le feri premiers, car il estoit tournes viers sen keual pour monter et le laisierent pour mort et retournerent viers Douai, Au clere d'Ippre li disoit : Ne vos doutes de riens nous ne volons ne a ceans d'Ippre nul mal, ne naies miéruelle se nous avons cou fait à cestui, car cil de Lille nons out tant meffait ke nous ne les amerons jamais: et se nous teniemes les eschevins de Lille on tous les plus grands signeurs sen feriemes nous autant ou plus et vos prions ke vons leur dites a Lille, Tout ensi li clers leur dist ke ce mesage ne feroit il ia.

ler; vous ferez bien. A ces paroles, ils allerent de nouveau en conseil pour la troisième fois, ainsi qu'ils l'avoient précédemment fait. Pendant qu'ils parloient, Wautier Lecœuvre vint à lui et lui dit : Remontez à cheval et allez rous-en : pour cette fois rous n'avez rien à craindre ; mais sachez que nous voudrions tenir ici tous les échevins de Lille et les plus grands seigneurs connus qu'ils en seraient les mauvais payeurs. Quand Jacques entendit cela, il fut fort content, reprit son épèe et s'apprêta à remonter; il avoit déjà le pied à l'étrier , lorsque Evrard de Saint-Venant , fils de Lanvin, dit : S'en ira t-il ainsi? Nous ne faisons pas ce que nous derons et ce dont nous sommes convenus : sachez que je me sépare de la compagnie ; que jamais je ne chevaucherui, ni ne mettrai un pied devant un autre. Cas paroles dites. les autres vinrent tous à Jacques et le battirent et le blessèrent, de telle sorte qu'il fut abimé et mis en péril de mort, ainsi qu'il apparoit; mais il ne sait qui le frappa le premier, car il étoit tourné vers son cheval pour monter. Ils le laissèrent pour mort et retournérent vers Douay. Au clerc d'Ypres, ils disoient : Ne craignez rien, nous n'en voulons pas à ceux d'Ypres; ne rous étonnez pas de ce que nous avons fait à celui-ci, c'est parce qu'il est de Lille et que ceux de Lille nous ont tant fait de mal que nous ne les aimerons jamais, et que si nous tenions les écherins de Lille et tous les plus grands seigneurs, nous leur en ferions autant et plus ; et nous vous prions même de le dire à ceux de Lille. Aussi le

mariage, qui eut lieu le 16 août de cette année. Bar lui appartenait, car elle était comtesse de Brie et de Champagne.

clerc leur dit que ce message, il ne le feroit pas,

Ce jour meesmes Hues Ausiaus estoit a Douwai ales pour tiretaines acater et descendi a le maison Eurart de Saint Venaut, entreus ke on cacoit Jakemon le Monnier. Lanvins de Saint Venant demanda dout eius ki la estoit venus, estoit, On li dist kil estoit de Lille, il dist mal soit il venus et mal trouves. Cis Hues mist ses deniers en sauf, et puis ala oir messe. Si kil estoitou moustier la li vincent doi honme, et li disent kil nisist mie don moustier ear il lauctoient bien il sl. honnie au grant linis dou moustier pour li faire honte dou cors. Dont vit Hues Ausians I buis onviert viers le maison Eurard de Saint Venant, sur une rue foraine, et entrues ke uns hom parloit a ces xl ki lavetojent, il se feri en cel huis a li maison Eurard de Saint Venant, si ke cil le perdirent. Adont et fu laiens juskes au megnier. Et cius ki a ceaus parloit al huis don moustier leur demandoit kil fasoient la ; il li disent nous awardons i loudier de Lille ki est en ce moustier, il est venus en no nasse, il ne nos escapera mie. Nons ne sanons, se cuis ke cil a kenal de ceste vile cacent as cans leur escapera, cis ne nos escapera mie. Quant ce vint au miedi on mist Huon Ansiel en le loge deriere une taule et ala la megnier : mais ancois kil sasefist , li dame feme Lanvin le ledengha moult, et dist kencore eousteroit moult et seroit comparet moult crueusement cou ke cil de Lille anoient fait a

Ce même jour, Huon Ansiaux étoit à Douay pour acheter des tiretaines (1). Il éloit descendu chez Evrard de Saint-Venant pendant que l'on chassoit Jacques Lemonnier. Lanvin de Saint-Venant demanda d'où étoit celui qui arrivoit; on lui dit qu'il étoit de Lille. Il répondit : Mal soit-il venu et mal trouvé. Huon mit son argent en sûreté et alla ensuite entendre la messe. Pendant qu'il étoit au moustier (2), deux hommes vinrent le trouver, lui disant qu'il n'en sortit pas, car bien quarante hommes le guettoient à la grande porte de l'église pour lui faire outrage, Huon Ansiaux vit, pendant qu'un homme parloit à ces quarante, une porte ouverte vers la maison d'Evrard Saint-Venant, donnant sur une rue foraine (3), et il se jeta par cette porte à la maison d'Evrard de Saint-Venant, de sorte que ceux qui le guettoient le perdirent de vue, Il resta alors dans cette maison jusqu'au diner. Celui qui parloit à ceux qui attendoient à la porte de l'église leur demanda ce qu'ils faisoient là. Ils répondirent : Nous quettons un lourdaud de Lille, qui est en cette éalise : il est venu en notre nasse et il ne nous échappera pas. Nous ne savons pas si celui que les autres à cheval cherchent aux champs leur échappera, mais celui-ci ne nous échappera pas. Quand le midi vint, on mit Huon Ansiaux en une loge, derrière une table, et il alla là manger : mais pendant qu'il satisfaisoit son appé-

<sup>(1)</sup> Espèce d'étoffe fori en usage dans le pays et que l'on fabriquait alors à Douai.

<sup>(2)</sup> Au moustier Saint-Pierre.

<sup>(3)</sup> Une rue hors de l'àtre, de l'enclos.

Douwai. Si ke Hues megnoit uns valles de lostel Eurart de Saint Venant vint a lui: orcos Ilues ales vous ent, parmi ces murs nous ne vos peons plus eaciers, warandir. Et convint Huon passer ontre trois mars et se laissa kair en une ruc foraine et fu desconnus embroukies tant kil vint hors de le porte d'Arras, la ou se kcuau li fu amenes. Et conuint, ke li garcons ki li amena, disist a ceaus ki lauetojent kil menoit le keval ficrer, et auoit le frain repuns desous sen surcot, et menoit le keual par le kenestre. Et eil li demanderent ou cuis de Lille estoit et il leur dist quant sen keviau sera fieret il sen ira, awardes le chi soer. Cou cius garcons mena Huon Ausiel sen keual, as chans ou il latendoit, et Hues se vint a Lille par Lens et par Wendin et nosa repairier par le droit kemin. Ce sunt li non de ceaus ki Huon fisent ce let dont il se plaint et dist: Watiers li Cocardiers, Jakemes de Dourgies, Gossars Raviniaus, Saunes et Crombes, et si etoit grant Plentet dou keumun kil connoissoit mie.

Lendemain del Assencion auint ke Hues Males li clers, manans a Lille estoit ales a Douwai pour siuwe une kesoigne. Si kil aloit parmi le rue saint Pietre, deuant le maison au Dragon, la vinrent Aliaumes li Morans, Jehans Puche, Henri Males, Water de Riulai, et li disent: Mestres, vous estes de Lille. Cuis Hue Males dist

tit, la dame, femme de Lauvin, le maltraita beaucoup, et dit qu'il lui en coûteroit grand et qu'il paieroit eruellement ce que ceux de Lille avoient fait à Douay. Pendant qu'Huon mangeoit, un valet de l'hôtel Evrard de Saint-Venant vint à lui. et lui dit : Sans delai . Huon . allez vousen hors de ces murs ; nous ne pouvons plus rous cacher et garantir. Il fallut qu'Huon passat au-dessus de trois murs et se laissåt tomber dans une rue foraine, et reståt inconnu tant qu'il arriva hors la porte d'Arras (1), là où son cheval lui fut amené. Il fallut que le garcon qui le lui amena dit à ceux qui le guettoient qu'il conduisoit le cheval à ferrer ; et il avoit la bride posée sous son surcot, et il menoit le cheval par le licou. A ceux qui lui demandérent où celui de Lille étoit, il dit: Quand son cheval sera ferré il s'en ira, tantôt vers le soir. Alors ce garçon conduisit le cheval d'Huon aux champs où il l'attendoit ; et Huon vint à Lille par Lens et par Vendin, n'osant s'en retourner par le droit chemin. Ce sont les noms de ceux qui firent cette attaque dont se plaint Huon: Watiers le Cocardier, Jacques de Dourges, Gossart Raviniaux, Saunes et Crombet, et là étoit grande troupe de la populace qu'il ne connoissoit pas.

Le lendemain de l'Ascension, il arriva que Huon Malet, le clerc, demeurant à Lille, étoit allé à Douay pour suivre une affaire; lorsqu'il passoit par la rue Saint-Pierre, devant la maison du Dragon, vinrent Aliaume le Morant, Jean Puche, Henri Malet, Watier de Riulai qui lui dirent: Mattre, vons êtes de Lille? Huon Malet

<sup>(1)</sup> La porte d'Arras se trouvait alors vis à-vis le jardin de la Société d'agriculture.

ke nen estoit. Il disent : Bien vos connisons, ou despit de ceaus de Lille, par cou ke vous en estes, ou que vous i estes manans, nous yous ferons honte dou cors. Et la hiersent par les kevieux et le trainerent jusques a j compieng, moult grant et le batirent , ledengierent moult ledement, et le defroisierent partout le cors, et fu couniers de sane, si kil qui dierent kil fu mors. Puis le gieterent en ce compieng pour cou que cil de Lille avoient i home baigniet et gietet en j pont a Douwai. Dont j vint grans plentes don Keumun ki tenoient le tieste celui on compeing et li pasoient sonr le col pour mius tenir cus, et mesment un macceliere li volut coper le tieste ; quant uns autre li dist : Mais cope li le puing et le pied. Et lis eust fait se ne fusent li clerc de saint Pierre, quant il virent que cis Hues estoit clers ki vinrent et dirent : Tonrues, il est mors. Et sour con il le prisent et lemportérent ou moustier saint Pierre. Et encore parmi cou kil fu on moustier et li keumun seut kil nestoit mie mors, le voirent il courre sus et ocire ou moustier. Et fut cele mit et lendemain ou moustier et puis envoia as eskevins de Douwai, pour dire lonc cou kil estoit elers, et kil netoit mie bourgois de Lille, et ke on li avoit ledure asses faite, kil eust respit ou conduit par quoi il sen peust raler sans plus avoir de meskief. Eskevins respondirent kil ne se melloient de cose ki avenne entre leur kemun et ceans de Lille; et bien se wardast, ki warder se vosist. Apries con Hues Males fist prier a Jakemon le Blont ki kientainies est dou keumun, dout droit ceste emprise outrageuse lone le meskief ke on lui auoit fait kil sen pent raler sans plus avoir de dit : Non. Ils répliquérent : Nous vous connaissons bien. Par vengeance de ceux de Lille, parce que rous en êtes ou que rous y restez, nous rous ferons outrage du corps. Et ils le tirèrent par les cheveux et le trainérent jusqu'à un bourbier fort grand, le battirent et le blessèrent fort laidement, et le meurtrirent par tout le corps. Il fut couvert de saug au point qu'ils le crurent mort. Ils le jetérent ensuite en ce bourbier, parce que ceux de Lille avoient jeté un homme d'un pont, à Douay. Il vint une grande foule qui lui tenait la tête dans le bourbier et lui pesait sur le cou pour mieux l'enfoncer, et même unboucher voulnt lui conperlatète, quand un autre lui dit: Coupe-lui le poing et le pied. Et il l'eut fait, si le clere de Saint-Pierre, qui avoit reconnu qu'Huon était clere, vint la et dit : Tournez, il est mort. Et sur ce. ils le prirent et l'emportèrent au moustier Saint-Pierre. Encore, pendant qu'il étoit dans ce moustier, la populace apprit qu'il n'étoit pas mort, et voulnt courir sur lui et l'achever. Il demeura à Saint-Pierre la nuit et le lendemain; et puis il envoya vers les échevins de Douay pour leur faire savoir qu'il étoit elere, et qu'il n'étoit pas bourgeois de Lille; qu'il avoit déjà eu assez dur à souffrir; qu'on lui accordât répit, ou un sauf-conduit pour qu'il pût s'en retourner sans péril. Les échevins répondirent : « Qu'ils ne se méloient » point des choses arrivées entre la popu-» lace et ceux de Lille, et qu'il se gardât » bien , si garder il se pouvoit. » Après cela, Huon Malet fit demander Jacques Leblond, qui étoit quintenier du commun, d'où provenoit cette attagne outrageante et le mal qu'on lui avoit fait, et (437)

vileni. Jakemes li Blons respondit kil auoit bien pooir dou keumun esmouvoir, mais il nauoit mie pooir del apaisier; et dist kil estoit dolans que on ne tenoit les plus grands signeurs de Lille, eskeuins et autres par connus, kil i lairoient les vies ou despit de ceaus de Lille. Quant cis de la considera de la consid

Apries auint que Hanos quatre sols ki est de Lille fu naures a Douwai. Cis Hanos manoit a Douwai et gisoit à le maison Mikiel le Flament le nuit, quant il renenoit de sen labeur. Lendemain de lAssention au viespre, il uint a lostel Mikiel le Flament, tantôtkil v fu venus, Mikiel li dist: Hanot, pour queres nous, ne poves caiens plus gesir, pour cou ke vous estes de Lille; alles vous ent; si je vous hebregeoit, jou iroie contre mon sierment; car no connestables nos a conmandet ke nous ne hebiergons nul home de Lille, ne nul trepasant de Lille a pied ou a keual, ke nous ne le facons sauoir tantost as eskeuins ou a damisiaus de ceste vile, et sour nos sieremens, ales vous ent, caiens ne gisez plus. Cuis Hanos sen parti entre lui et Jehans de Lundres, et alerent doi par le caucie a le maison dun boulenghier, et avoit laiens manant i garcon de Lille; et louwrent cis Hanot Quatre Sols et Jehan de Lundres leur lit laiens. Si kil furent conkiet li feme de ce boulenghier dist : Li uns de ceaus qui lasus se couca ore me sanle de Lille. Wardes ke vous nales contre vo sierement. Li boulenghiers vint ali Hanot Quatre Sols, et li

s'il pourroit s'en retourner sans plus de danger. Jacques Leblond répondit qu'il avoit bien le pouvoir d'émouvoir la populace, mais qu'il n'avoit pas celui de l'apaiser. Il dit qu'il étoit dolent qu'on ne tint pas les plus grands seigneurs, et les échevins, et autres bien connus de Lille; qu'ils y laisseroient leurs vies, en haine de ceux de Lille. Quand ce Huon entendit cela, il se déguisa et partit de Douay, à travers marais et lieux détournés, le mieux qu'il put, tout blessé qu'il étoit.

Il arriva ensuite que Hannot Quatre-Sols, qui est de Lille, fut blessé à Douay. Ce Hannot demeuroit à Douay et habitoit la maison de Michel le Flamand, la nuit, l rsqu'il revenoit de son travail. Le lendemain de l'Ascension, au soir, il vint à l'hôtel Michel le Flamand. Aussitôt qu'il fut arrivé, celui-ci lui dit : Hannot , pour notre sûreté, vous ne pouvez plus céans coucher, parce que vous êtes de Lille; allez-vous-en. Si je vous hébergeois, j'irois contre mon serment; car notre connétable nous a fait défense d'héberger aucun de Lille à pied ou à cheval, que nous ne le fassions savoir aussitôt aux échevins ou aux damoiseaux de cette ville : et. d'après notre serment, allez-vous-en d'ici; vous n'y coucherez plus. Hannot s'en alla avec Jean de Londres, et furent par la rue à la maison d'un boulanger où demeuroit un garçon de Lille; ils y louèrent leur lit. Aussitôt qu'ils furent couchés, la femme du boulanger dit : « L'un de eeux » qui ci-dessus sont couchés me semble » être de Lille. Gardez-vous d'aller contre » votre serment, » Le boulanger vint trouver Hannot Quatre-Sols et lui dit : Vous êtes de Lille ; je ne puis vous garder ici

dist: vous estes de Lille, jou ne vos puis retenir, ke cou ne soit contre mon sierement, leues sus ales vous ent. Cuis respondi kil n'etoit mie de Lille et pria ke on le laisast la gesir, et meesment li garcons dou boulenghiers en pria moult kil demorast cele unit Li boulenghier dist a sen garcon, tu es de Lille ti meesmes conuenra il wuidier. Li garcons fist tant ke eius demora la gisant cele nuit. Lendemain Hanot Quatre Sols ala ouurer en le vile juskes pries dou viespre et reuint a lostel Mikiel le Flamenc, la ou il auoit estet coustumier de gesir et pour paier cou kil i deuoit de sen lit. Il neut mie la gramment estes et entrues kil contoit, vinrent la Waterons Hamede, Hameles, Wages li Wautiers, et ses freres et autres iuskes a viij, dont Hanot ne set les nons, les coutiaus tous nus sakies. Et dist Waterous Hamele a Mikiel le Flament : Flament avoces pour quoi sonstoities tous les anemis a le vile. Mikiel dist , ke non faisoit, Waterous Hamede, vees ent la i, il est de Lille, il est anemis a le vile. Eli mon Diu dist cius Mikiel , prendes le aquelles ki vous voles. Quant il eut ensi dit il le prisent et disent kil lociroient devant tout le peulle, en le caucie ou despit de ceaus de Lille. Et le trainerent en le caucie et le batirent et ferirent de mances de coutiaus, et le nauererent ou kief et ailleurs et fu en peril de mort : et fu tous froisies de hamedes et de bastons et leussent pour mort se ne fusent les boines dames de le rue, ki le rescousent et ki disoient: bien est il mors. Et fisent tant les dames kil fu ou moustier ki pries estoit, et la meesmes le vorrent il courre sus et ocire quant il seurent kil nestoit

que je n'agisse contre mon serment. Lerez-rous et allez-vous-en. Celui Hannot répondit qu'il n'étoit pas de Lille, et le pria de le laisser là reposer; et même le garcon boulanger pria beaucoup pour qu'on le laissât cette nuit. Le boulanger dit à son garçon : Tu es de Lille toi-même : il conviendra que tu t'en ailles aussi. Le garçon fit tant que Hannot demeura là couché cette mit. Le leudemain Hannot Ouatre-Sols alla travailler en ville jusqu'anprès du soir. Il revint à l'hôtellerie de Michel le Flamand, où il avoit coutume de coucher, et pour payer ce qu'il devoit de son lit. Il y étoit de peu de temps, et pendant qu'il comptoit, vinrent là Waterons Hamede, Hameles, Wague le Gantier, son frère et jusques à huit, dont Hannot ne sait les noms; ils avoient tous les conteaux nus et tirés. Waterons Hamede dit à Michel le Flamand : Flamand , arouez pourquoi vous donnez le couvert à tous les ennemis de la ville. Michel dit qu'il ne le faisoit pas .- Waterons Hamede : En voilà un qui est de Lille : il est ennemi de la ville .- Eh! mon Dieu , dit ce Michel , prenez-le pour ce que vous voudrez. Lorsqu'il eut ainsi parlé, ils s'emparerent d'Hannot, annoncant qu'ils le theroient devant tout le peuple, par veugeance de ceux de Lille. Ils le trainèrent sur la rue , le battirent , le frappèrent de manches de couteaux, et le blessèrent à la tête et ailleurs, le mirent en péril de mort. Il fut tout meurtri de broches et de bâtons. ctils l'eussent achevé si les bonnes dames de la rue ne fussent venues à son secours. et elles disoient : Il est bien mort. Ces dames firent tant qu'on le conduisit au moustier (Saint-Jacques) qui est près. Les

mic par mors. Ne ne peut avoir mie pour ses plaies remuer, se ne fusent les dames de le rue ki li fisent auoir tout coiement. Quant ce vint au puit tart, li canstres de leglise li dist': amis se tu me crois tu te meteras a warant hors de caiens, car tu i porojes estre un ans ancors ke tu jeusses i pain de maille; car on a fait jurer a mi et as austres canstres de ceste vile saucuns de Lille i vient awarant, kil ni ara de nous confort ne aiuwe de boire ne de megnier ne dautre chose. Quant cis Hanos oi cou il fu desconnus et menes par unit a Raise; et lendemains tous naures il vint a Tournai, la ou il fist warir ses plaies.

Apries auint , le lundi deuant le Pentecouste, ke Jehans Ansians li merchiers, estoit ales au markiet a Orchies; si kil eut mis jus sen fardiel en le hale, et alast descendre a lostel entrevoies; et a lostel li disent doi preudonme, kil se wardast conment il alast par le vile car il auoit en Orchies bien VI 12 ke macecliers ke autre gent de Douwai warnit de pourpoints de coutiaus et darbalestres; et leur auoient oit dire ke, sil tenoient nului de Lille, kil leu meuroient et kil en aroient leur creant: et ke bien en augient commandement des eskevins de Douwai, ke sil tenoient nului de Lille kil lamenassent a Douwai ou mort ou vif, mais toutes lamenassent vif sil peussent. Et si disent eil gent de Douwai ke Hellins li freres le bailliu de Douwai, ki avec eus estoit venus, leur auoit donnet congiet de porter leurs armes aval Orchics. Quant Jehan Ansiaus oi cou il fist tant kil vit les eskevins d'Orchies

mêmes voulurent lui courir sus et le tuer lorsqu'ils surent qu'il n'étoit pas mort. Il manquoit de tout pour pauser ses plaies . si les dames de la rue ne lui eussent fourni le nécessaire sans qu'on le sut. Lorsque la nuit vint, le chantre de l'église lui dit : Ami, si tu me crois, tu te mettras en sûrcté hors de ce lieu , car tu y pourrois être un an encore que tu n'aurois pas un pain de millet ; car on a fait jurer à moi et aux autres chantres de cette ville que si quelqu'un de Lille vieut chercher refuge, qu'il n'aura de nous aucun confort, ni eau à boire, ni à manger, ni autre chose. Lorsque ce Hannot entendit cela, il fut déguisé et conduit de nuit à Raches. Le lendenrain. tout blessé, il vint à Tournay, là où il fit guérir ses plaies.

Après le lundi devant la Pentecôte, il arriva que Jean Ausiaux, le mereier, étoit allé au marché, à Orchies ; aussitôt qu'il eut déposé son fardeau en la halle, il alla descendre à l'hôtel qui est entre deux rues, et là deux braves hommes lui dirent qu'il prit bien garde à lui, quand il iroit par la ville, ear il y avoit dans Orchies bien six-vingts bouchers ou autres gens de Douay, garnis de pourpoints, de eouteaux et d'arbalètres, et qu'on leur avoit entendu dire que, s'ils tenoient aucun de Lille. ils le feroient mourir; qu'ils en avoient la volonté, qu'ils en avoient le commandement des échevins de Douay; que s'ils tenoient aucun de Lille, qu'ils l'amenassent à Douay, ou mort ou vif, mais qu'ils l'amenassent vif avant tout, s'ils le pouvoient. Ils dirent encore, ces gens de Douay, que Hellin, le frère du bailli de Douay, qui étoit avec cux venu, les avoit autorisés à porter leurs armes avant d'enet leur dist eou ke cil doi preudhomme li auoient dit; et tout en tel maniere cil doi preudomme le disent deuant eskeuins, kil lauoient ensi oit dire ceaus de Douwai ki la estoient en le manière ke devant est dite. Li eskevins a le priere Jehan Ansiel, si alent ou markiet: estant venus alerent a ceaus de Douwai ki la estoient et disent. kil faisoient outrage, kil aloient armet ensi par le vile le conte, kil empecoient sen markiet et kil voloient faire vilenie a Jehan Ansiel ki au markiet estoit venus . et bien se wardassent de faire malle a Jehan Ansiel ne autrui ki fust venus au markiet. Ke sil le fasoient il le feroient a toute le vile. Cil de Douwai respondirent ke en le vile il ne feroient nul mal a ceaus de Lille, se nul en j auoit, ne en le banlieue. Mais sil les tenoient hors, il en aroient leur creant. Sour cou eskevins eurent pour bien et pour pais consel, kil fisent clore les portes et reuinrent a Jehan Ansiel et li disent kil se tenist en lostel, et ke la naroit il warde. Et disent à Jehan Ansiel cou ke cil de Douwai auvoient respondut. Dont dist Jehans Ansiaux ensi: En non Diu se jou quidoie, kil me vosisent mal alenaler, jou le manderoie a Lille a mes amis, par quoi jou men iroie, sil lauoient juret cil de Douwai. Ces paroles furent tantost portees a ces gens de Douwai en tel forme : Or tos warandisies vous car li vile de Lille vient chi pour Jehan Ansiel sen bourgeois. Quant eil de Douwai oirent cou il se misent hors d'Orchies, ki mius mius, saus airiest, et sen alerent viers Douwai. Et Jehan Ansiaux sen partist cele nuit et sen vint par diverses voies a Lille. Et si auint le jour deuant dit ke Colars d'Auelin, Colars Hugete, Colars d'e

trer à Orchies. Lorsque Jean eut entendu cela, il fit tant qu'il vit les échevins d'Orchies et leur répéta ce que ces deux braves gens lui avoient dit auparavant. Les deux dirent aussi devant les échevins qu'ils l'avoient entendu de la bouche de ceux de Douay. Les échevins, à la prière de Jean Ansiaux, allèrent au marché et furent vers ceux de Douay qui étoient là, et leur dirent qu'ils faisoient outrage, allant ainsi par la ville du Comte et empêchant son marché; qu'ils avoient l'intention de faire mal à Jean Ansiel, qui étoit venu au marché, mais que bien s'en gardassent de faire mal à Jean Ansiaux, ni à autrui qui fut venu au marché : que s'ils le faisoient . ils le feroient à toute la ville. Ceux de Douay répondirent que dans la ville ils ne feroient aucun mal à ceux de Lille, s'il v en avoit, ni dans la banlieuc, mais que s'ils les tenoient dehors ils auroient ce qui leur étoit du. Alors les échevins, pour la paix et pour le bien, firent fermer les portes et retournèrent à Jean, et lui dirent qu'il se tint à l'hôtel, et que là il ne courroit aueun danger; et ils lui rapportèrent ce que ceux de Douay avoient répondu. Jean Ansiaux dit: Au nom de Dieu, si je croyois qu'ils me voulussent faire mal lorsque je m'en irai, je le manderois à Lille, à mes amis et avec eux je m'en retournerois, si reux de Douay l'ont dit d'une manière certaine. Ces paroles furent aussitôt portées aux gens de Lille en cette forme : Or . tous, garantissez-vous (tenez-vous sur vos gardes), car la ville de Lille vient ici pour defendre Jean Ansiaux, son bourgeois. Lorsque ceux de Donay eurent entendu ces paroles, ils sortirent d'Orchies à qui mieux mieux, sans retard, et s'en affèrent

Marchiennes, Soihiers Estraignes, Baukins, Jakemes Desous le Tour li fius, Fourdins et cil maceclier et cil dont mentions est on fet de Jehan Ansiel juskes a XXI, ou retour kil fisent d'Orchies a Douwai, disent : ke quesimes nous a Orchies, pour querre nuluide Lille?il en maint uns chi a Denioel, alons, si le tuons, Sour con il vinrent a le maison Pierot le pissonnier de douce euwe, ki manoit a Deuioel et auoit le surnon de Lille, et buskierent a sen huis, se feme vint a lhuis; il demanderent ou ses baron estoit, ele dist kil nestoit mie laiens. Sour eon ils entrerent en le maison mangret le feme, et trouuerent celui Pierot le Catier repuns en se cambre, pour le doutanche deus. Quant il le tinrent : Mestres vous estes de Lille et ou despit de ceaus de Lille vous imorres. La le trainerent il en le place a Douaviel devant tout le peulle et le nauerent de coutiaus de brokes; et li fisent VIII plaies ou kief une deseure le hanke et une es costes. dont il issoit autant dalaine ke par le bouke: et quant il leurent ensi a tournet. si le laisierent pour mort. Et quant Pieros vit kil lauoient laisiet, il sen ala le mius kil peut a se maison : dont le resigirent il juskes a se maison pour li parocire et cius Pieros se repunst entre deux maisons, si kil ne le trouverent mie. Ains trouverent i petit enfant de iiii ans kil voirent noier au pont. Desqueles plaies ke Colars d'Auctin, Colars Hugete, et li autre deseure dit, fisent a celui Pieros le Catier, il langui a grant doleur, don lundi devant dit juskes au jour Saint Pierre et Saint Pol, ki ore fu ke il trespassa et fu adont mis en tiere.

vers Douay, et Jean Ansiaux partit la nuit et s'en vint par diverses voies à Lille. Et il arriva le jour devant dit que Colars d'Avelin, Colars Hugete, Colars de Marchiennes, Sohiers Estraignes, Bauquin, Jacques Dessous-la-Tour le fils, Fourdin, et ces bouchers, et ceux dont mention est faite an fait de Jean Ansiel, jusques à vingtun, à leur retour d'Orchies à Douay, dirent : Mais que cherchons-nous à Orchies? Un de Lille? Il y en a un qui demeure à Douayeul (Douai-le-Vieil). Allons et le tuons. Ils vinrent alors à la maison de Pierre le poissonnier d'eau douce, qui demeuroit à Douaveul et avoit le surnom de Lille. Ils frappérent à sa porte, sa femme vint ouvrir; ils lui demandérent où étoit son mari; elle répondit qu'il n'y étoit pas. Sur ce, ils entrèrent dans la maison malgré la femme, et trouvèrent ce Pierre Catier caché dans sa chambre, par crainte d'eux. Lorsqu'ils l'eurent saisi . ils lui dirent : Maître , vous êtes de Lille, et en vengeance de ceux de Lille vous mourrez. Ils le traînèrent à la place Douaveul (Petite-Place), devant tout le peuple, et le blessèrent de couteaux, de broches, et lui firent huit plaies à la tête, une dessus la hanche et une aux côtes, dont il sortoit autant d'haleine que d'une bouche. Quand ils l'eurent ainsi arrangé, ils le laissèrent pour mort. Pierre, voyant qu'ils l'avoient quitté, s'en alla le mieux qu'il put vers sa maison; ce que voyant, ils le suivirent jusque-là pour le parachever ; mais Pierre se cacha entre deux maisons, et ils ne surent le trouver. Ils trouvèrent son petit enfant de quatre ans qu'ils voulurent noyer au pont (1). Des plaies que lui firent Co-

<sup>(1)</sup> Pont du Châtelain , ou de la fontaine Saint-Maurant ; il s'écroula peu après le 25 juillet 1310.

Et en auint le jour de mars deuant le candoille Darras, ke li valles Jehan Vretet revenoit de viers Arras de besoigner pour son signeur. Si kil pasoit par le mont de le Gauhielle, li doi fil signeur Jehan Boinebroke aus viiime, bien armet a chenal, et garcon Aglaves lo prisent et lariesterent ou kemin, et li demanderent dout il estoit ni on il aloit. Il se donta tantost et dist kil estoit de Hainau, si sen aloit vieirs Biethune, a j bourgois kil leur nomma. Il disent kil mentoit : tu es de Lille, Cuis respondit kil nestoit mie de Lille, et loianment il estoit de Hainaut et aloit en nne besoigne ensi kil leur auoit dit : ne nauoit estet a Lille moult auoit lonetans :

et li convint jurer et faire grant siere-

ment kil nestoit mie de Lille. Et se li di-

sent sil eust estet de Lille, il neust jamais

veut plus biel jour et lousent mort, et ke autel il feroient de tous ciaus kil poroient

tenir de Lille. Sur cou eius se partit deaus

et sen vint a Lille.

Et si auint le samedi apries le Trinitet ke uns home de Hainau ki glanes portoit a vendre passa parmi le bos de Raisse. La le prisent bien iiij xx ki issirent dou bos armet par foukiaux, et l'ariesterent ou kemin et lj demanderent dout il estoit. Il lars d'Avelin, Colars Hugete et les autres sus-nommés, Pierre le Catier languit avec de grandes douleurs, du lundi devant di jusqu'au jour de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qu'il trépassa et fut mis en terre.

Et il advint que le premier jour de mars, avant la Chandelle d'Arras, que le valet de Jean Vrete revenoit devers Arras pour affaires de son maitre. Comme il passoit près du mont de Gohelle (1), les deux fils du seigneur Jean Bonnebroeque, eux huitièmes, bien armés à cheval, et le garcon Alayes, le saisirent et l'arrêtérent sur le chemin et lui demandérent d'où il étoit et où il alloit. Il devina aussitôt, et dit qu'il s'en alloit vers Béthune chez un bourgeois qu'il leur nomma. Ils dirent qu'il mentoit : « Tu es de Lille, » Il répondit que non : et réellement il étoit du Havnaut et alloit pour affaires, ainsi qu'il leur avoit dit, et il n'avoit pas été à Lille depuis long-temps. Il fallut qu'il jurât et fit grand serment qu'il n'étoit pas de Lille. Et ils lui dirent que s'il eut été de Lille, jamais il n'eût vu un aussi beau ionr, et qu'ils l'eussent mis à mort : qu'ils feroient ainsi de tons ceux de Lille qu'ils pourroient tenir. Sur ce, ce valet partit d'eux et s'en vint à Lille.

Il arriva que le samedi après la Trinité, un homme du Hainaut, qui allait vendre des poules, passa par le bois de Raches. Là le prirent bien quatre-vingts qui sortirent du bois armés de fourches, et l'arrètérent en son chemin, lui demandant d'ou

<sup>(1)</sup> Mont de Gohelle, ainsi nommait-on alors le mont de Vimy. La Gohelle était une immense forêt, qui fut défichée sous la seconde race par les soins des grands forestiers de Flandre, eusuite par les travaux des moines. La Gohelle s'étendait sur le territoire des communes du canton de Vimy et sur d'autres euvironnantes au nord et à l'est.

dit kil estoit de Hainau. Ils disent vous mentez, vous estes de Lille ou vous j manes. Il leur dist loiaument kil estoit de Hainau et aloit ensi par le pais ses glanes vendant. Dout di li uns deaus, il ment, occion le car cest un espie de ceaus de Lille. Quant ceus home oi cou il eutgrant pueur et li couuint jurer et fiancier kil nestoit manans ne ariestans a Lille, ou kes navoit estet. Done disent cil si vous netes de Lille ne manans a Lille, vous ni ales jamais par anant, et tout autel feronsnons de tous ceaus ke nous tenrons de Lille.

Et si auint le jour de le Candoile Darras, ke li feme Jakemon de le tierre de Furnes aloit a saint Nichase a Rains. Si kele fu descendu a Douwai de sen kar, a sen ostel vinrent gens et grant plentes dou kemun de Douwai et demandèrent a le dame et a siens dout il estpient. Il respondirent en roumans kil estoient de le tiere de Furnes et kil aloient a Rains. Cil de Douwai disent kil mentojent et ke on ne parloit mie à Furnes tel langage, on y parloit flamanc. Vous vous quidies celer, nous sauons bien que vous estes de Lille. Or a aus la coururent il le dame sus et fure a sen baron et se mesnie en leur ostel. Et leur convint par forche jurer et loste ausi ou il estojent descendut kil nestoient mie de Lille, ains estoient dou tierois de Furnes, et encore parmi il étoit. Il répondit : « Du Havnaut, » - « Vous mentez , répliquerent-ils , vous êtes de Lille. » Il leur dit sincèrement qu'il étoit du Haynaut et alloit ainsi par le pays vendant ses poules. L'un d'eux : " Il ment , tuons-le , car c'est un n espion de ceux de Lille. Lorsque cet homme entendit cela, il cut grand'peur, jura et fit serment qu'il n'étoit ni de Lille, ni forain, et que jamais il n'avoit été dans cette ville. Donc, ils lui dirent : " Si vous n'êtes pas de Lille et n'y demeu-» rez pas, n'y allez pas à l'avenir, car » nous ferons tel à tous ceux de Lille, ou » qui y resteront et que nous pourrons n tenir. n

Il arriva , le jour de la Chandelle d'Arras, que la femme Jacques Pisson, de la terre de Furnes, alloit à Saint-Nicaise (1) à Reims. Lorsqu'elle fut descendue à Douay, de son chariot à son ostel, il vint des gens et grande troupe de la populace qui demandèrent à cette dame d'où elle étoit. Elle répondit en roman qu'elle étoit de la terre de Furnes et qu'elle alloit à Reims. Ceux de Douay dirent qu'elle mentoit et qu'on ne parloit pas à Furnes le langage dont elle se servoit, mais bien le flamand. « Vous croyez nous cacher ce » que nous savons bien, que vous êtes de » Lille. » Et sur cela, ils coururent sus à la dame, à son mari à sa chambre, dans leur hôtel. Et il fallut par force qu'ils jurassent, ainsi que l'hôte chez qui ils étoient descendus, qu'ils n'étoient pas

<sup>(1)</sup> Saint Nicaise, évêque de Reims, bâtit l'église de Saint-Symphorien. Ses restes y furent d'abord déposés; on les conduisit ensuite à Tournay, d'où ils retournèrent à Reims. Ce saint était alors en grande vénération et le but de nombreux et longs pélerinages. L'Italie et la Flandre yeurovajent le plus de fidéles.

tout con escaperent il a grant paine.

Et si auint a j autre jour ke bourgois de Chambrai passoient le kemin parmi le bos de Raisse. la issirent contre aus hors dou bos grans plentes de gens de Douwai armet, ke eist bourgois ne connurent mie et les prisent par les frains et ariesterent, et leur demanderent dout il estoient. Li bourgois disent, -- pourquoi le demandes vous. - Ils disent, nous le volons sauoir. Li bourgeois disent, nous sommes dela la Douwai. - De quel lieu, - de Chambrai, disent li bourgois. Cil respondirent: Vous ne dites mie voir, vous estes de Lille, car se vous fusies dailleurs vous leussics dit apartement, et pour cou ke vous estes de Lille vous j morres. Cil bourgois quant il oirent cou jurerent moult grant sierement kil estoient de Chambrai bourgois et la manant. Et leur cussent cil fait durement a soufrir, se ne fust uns houriers ki auocc ceaus de Douwai estoit, ki les reconnut et dist : il sunt voirement de Chambrai, laisies les aler: ce sunt cil et cil et les nomma cuis par leurs nons. Dont leur demanderent cil bourgois par amours se nous fusions ore de Lille ke nos eussics fait. Cil respondirent par Diu, nous vos eussiemes mors et depecies; maintenant ataut li borgois sen partirent et sen alerent.

Et si auint entour le Saint Jean, ke Reniers Mucles aloit pledier a Soisons et sa compaigna sour le kemin avocc gens de Frise, ki menoient keyaus. Si kil vinrent a Neele; eil gent de Frise descendirent a j ostel et eis Reniers ala laiens avocc de Lille, mais du territoire de Furnes, et encore n'échappèrent-ils qu'à grand'peine.

Et il arriva, un autre jour, que bourgeois de Cambray passant leur chemin par le bois de Raches, force gens de Donay se montrèrent devant eux ; ils ne les reconnurent pas. Ceux de Douay saisirent leurs brides, les arrêtérent et leur demandèrent d'où ils étoient. Ceux de Cambray dirent: Pourquoi nous demandez-vous cela? Les autres répondirent : Nous le roulons savoir.-Nous sommes d'au-delà de Douay .- De quel lieu? - De Cambray .- Yous ne dites pas vrai , vous étes de Lille, car si vous étiez d'ailleurs, vous l'eussiez dit ouvertement : et parce que vous êtes de Lille, vous mourrez. Lorsque ces bourgeois de Cambray entendirent ces mots, ils jurèrent par grands serments qu'ils étoient de Cambray, bourgeois et y demeurant. Et ils eussent eu dur à souffrir s'il ne se fût trouvé parmi ceux de Douay un homme du bas peuple qui les reconnut et dit : « Ils sont vraiment de Cambray; laissez-les aller; ce sont tels et tels. » Et il les nomma par leurs noms. Ces bourgeois leur demandèrent ce qu'ils en auroient fait s'ils eussent été de Lille. Ceux de Douay répondirent : Par Dieu, nous vous eussions mis à mort et dépécés. Aussitôt ceux de Cambray s'en séparèrent et partirent.

Aux environs de la Saint-Jean, il arriva que Regnier Mucles alloit plaider à Soissons, et il se mit en route de compagnie avec des gens de la Frise qui conduisoient des chevaux. Lorsqu'ils arrivèrent à Nesle, ceux de la Frise descendirent à un hôtel eus. Li hostesse pour con ke le vit celi Renier a piet, li demanda kil voloit. Reniers dist kil estoit venus auocc eus. Et vous ne parles mie, dist li dame, leur langage, dout estes vous. Reniers dist je sui dou tieroir de Lille. Laiens auoit gens de Douwai ki cou oirent tantost : il vinrent a lui et lehiersent par les bras et le sakierent et ferirent vilainement et disoient : Mestres puis ke vous estes de Lille, nous vous couperons le tieste et leusent moult ledengiest se ne fust li dame de lostel, ki ala entre deus. Et cou ke quant Reniers oit, pour Diu mierchit, jou ne sui mie de Lille, ains sui de dela Lille, dune vile ke on apiele Lonme. Et li conuint jurer ke non estoit voirs et li demanderent de gens de Lonme ki a Douwai mainent. Il les connut bien, et en dist si boines ensegnes kil le laisierent aler. Et li disent, kil ne disist jamais, deuant gens de Douwai kil fust de Lille, car il en poroit bien auoir honte du cors.

Et si auint le jour Saint Jehan, ki ore fu le jour miesmes ke li respis fu cries, ke Mainsens de Lescole ala a Douwai , a Willaume Pignon pour argent kil li deuoit: et quida aler seurement pour cou ke li respis estoit cries. Quant ele vint a celui Willaume, ele li demanda sen argent. Il li respondi, je vos pajeraj, en non Diu. moult bien, venez a par main pour vo paiement et vous lares. Au viespre Maisens ala a le maison Willaume, pour sen argent, il li respondi; ales ens demain. Si ke cele sen aloit, Willaume Pignon et Jakemes ses freres la suivirent et la batirent moult ledement; si ke aparant fu Mainsens pour le meskief ke on lui fai-

et Regnier fut avec eux. L'hôtesse, lorsqu'elle vit ce Regnier à pied, lui demanda ce qu'il vouloit. Regnier dit qu'il étoit venu avec eux. Mais vous ne parlez pas leur langage, ditla dame : d'où étes-vous ? Regnier dil : Je suis du territoire de Lille. Là se trouvoient des gens de Douay qui l'entendirent. Ils vinrent à lui, le tirérent par les bras, et le frappèrent grossièrement, disant : Maître, puisque vous êtes de Lille, nous vous couperons la tête. Et ils l'eussent fortement molesté, si la dame de l'hôtel ne se fût mise entre eux. Lorsque Regnier cut oui cela , il dit : Dieu merci , je ne suis pas de Lille, mais d'une ville audelà que l'on appelle Lomme. Il lui fallut jurer que c'étoit vrai. Et ils lui demandérent quels gens de Lomme demeuroint à Douay. Il les nomma bien, et le dit à si bonnes enseignes qu'ils le laissèrent aller : et ils lui dirent qu'il n'avancât jamais, devant gens de Douay, qu'il étoit de Lille, car il pourroit bien avoir à en souffrir.

Et il arriva le jour de la Saint-Jean, qui fut le jour même où le répit fut crié, que Mainsens de Lécole alla à Douay, à Guillaume Pignon, pour de l'argent qu'il lui devoit, et crut y aller avec sûreté, parce que le répit étoit erié. Quand elle fut venue à Guillaume, elle lui demanda son argent. Il lui répondit : Je vous paierai . au nom de Dieu, très-bien : venez demain pour votre paiement, et vous l'aurez. Au soir, Maisens alla à la maison de Guillaume, pour recevoir son argent. Il lui dit : Allez-vous-en à demain. Et elle s'en alloit, lorsque Guillaume et Jacques son frère la suivirent et la battirent laidement, et par le mal qu'on lui faisoit, elle

so't, cria moult fort, ahaï Dius, Li gens dou vinage venoient as feniestres et demandient ke con estoit la , car il estoit si fart ke on anoit clos buis et feniestres. Li autre disoient ne vos en cant, on en bat j de Lille. Mainsens respondi voirement sui jou de Lille, jou ne le noierai ja. Dont referi Willaumes et Jakemes ses freres, celi Mainsent et la batirent de rekief ou despit de ceaus de Lille et disoient : Or va si ten plaing a tes mais useriers de Lille. Sour con Mainsens sen ala a i sierjant pour consellier kele en poroit faire. Cuis li dist lors, kele se tenst a cele fie, et kele nen parlast mie a cele fie, et kele en poroit empierier sen plet; et cele sen parti tout eusi bata et blecie ke le estoit.

Et si auint, ke Biertous don Mur, Henris de Hiechin, Thumas Tierlains de Lille et Biertous de le Piere estoient a Pronuins a le foire ki ore ki fu dacrainement : la leur vinrent boines gens d'Ypres, et leur fisent sanoir kil fusent sour leur warde . caril anoient oit dire les valles de Douwai kil feroient vilenie et honte a ceus de Lille ki la estoient. Cil de Lille descure dit estoient a leur huis , la passa Engherans de Doregni et les espia, et puis repassa et amena, unant espiet les ent, des valles de Donwai grant plente, et paserent devant Jostel a cens de Lille; quand cist vallet de Lille le percurent kil estoient de Douwai bien XX ou plus, si se traisent en leur ostel, et se tinrent coit cele unit, et le lendemain juskes an matin, kil alerent as conpaignons d'Ypres, et leur priierent kil alassent a ces valles, kil les deportassent, car il ne leur auoient nient meffait : et sil leur avoient nient meffait si estoient ap-

cria beanconp : Ahai Dieu! Les gens du voisinage venoient aux fenêtres et demandoient ce que c'étoit, car il étoit si tard que l'on avoit fermé portes et fenètres. Les autres disoient : Ne rous en inquiétez pas, on en bat un de Lille. Mainsens répondit : Vraiment, je suis de Lille ; je ne le nierai pas. Et donc Jacques et Guillaume la battirent de nouveau au mépris de ceux de Lille , disant : Vas à présent te plaindredtes maurais usuriers de Lille. Sur ce, Mainsens s'en alla à un sergent pour prendre avis sur ce qu'elle pourroit faire. Celui-ci lui dit qu'elle se tût cette fois , qu'elle n'en parlat pas; qu'elle pourroit empirer le mal. Et elle partit, ainsi battue et toute blessée qu'elle étoit.

Et il arriva que Bertoud Dumur, Henri de Hiechin. Thomas Tierlens de Lille et Bertoud Delepierre étoient à Provins, à la foire qui ent lieu dernièrement, et là de braves gens d'Ypres leur firent savoir qu'ils se tinssent sur leurs gardes, parce un'ils avoient entendu les valets de Douay dire qu'ils feroient honte et vilenie à ceux de Lille qui étoient là. Ceux de Lille . dont il est parlé, étoient à la porte, lorsque Enguerran de Dorignies les épia , et puis repassa, et lorsqu'il les eut reconnus, amena une grande bande de valets de Douay, qui passèrent devant l'hôtel de cenx de Lille. Quand cenx-ci virent qu'ils étoient de Douay bien vingt et plus , ils rentrérent en leur hôtel, et se tiurent renfermés la nuit et le lendemain insqu'an matin, qu'ils allèrent vers leurs compagnons d'Ypres, et les prièrent d'aller à ceux de Douay, et de les engager à renoncer à leurs projets, car ils ne leur avoient parelliet d'amander. Cil de Douwai respondirent pour quoi nos mandent il cou; sil fusent autant ke nous sonmes, il ne nos cussent ja cou mandent, mais sil se doutent riens de nous, bien soient sour leur warde. Cil boine gent d'Ypre raporterent cou as valles de Lille et se tinrent tous coit juskes au megnier dou viespre, kil alerent megnier devant leur ostel. Quant il furent ou celier entret et asis. Engherans de Doregni amena grant compaigne de ceus de Douwai, et prisent le celier devant et derrière et awetierent ke eil de Lille issisent hors. On fist ces coses sauvoir a i sieriant, Gautiers de le Chambre a anon, ki wete le vile par nuit, ke cil de Douwai voirent ensi tuer ceaus de Lille. Il se volt aler armer et se compaignier de sierians, on li dist kil atendroit trop; il i vint tout seus ou celier a ceus de Lille et dist, kil auoit entendu ke on les voloit tuer et se Diu plaisoit il naroient nient. Et dist, venes ens a no hostel de par Diu. Si ke il durent issir dou celier, cil de Douwai sakierent bastons et macues et coururent sus ceaus de Lille descure dis, et les cusent mal mis se ne fust cou kil misent main as especs, et se voirent defendre, et cou ke cuis Gautiers de le Chambre feri a aus, et en quida retenir ; mais il ne peut car quant cil de Douwai le virent avec ceaus de Lille, il senfuirent tout, au reis de deux, ke cuis Gautiers retint et mena en prison, Jehan le Porc et Monnekin Plouuier. Quant ensi fu auenut cil iiii de Lille sen alerent en pais a leur ostel et puis fisent prendre lascurance de ces ki chi desous sont nommet, ki asalis les avoient : cest Jakemes Crochars, Sandres ses freres, Warins de Sin Piere, ses

fait aucun mal à leur connoissance; mais que, dans le cas où ils leur auroient nui, ils étoient prêts à s'en amender. Pourquoi nous font-ils dire cela? répondirent ceux de Douay; s'ils étoient autant que nous sommes, ils ne nous auroient pas fait dire cela. Mais s'ils craignent de nous quelque mal, qu'ils se tiennent bien sur leurs gardes. Les braves gens d'Ypres rapportèrent ces propos any valets de Lille. Ceux-ci ne bougérent pas jusqu'au souper, qu'ils allèrent prendre devant leur hôtel. Lorsqu'ils furent assis en la cave, Enguerran de Dorignies amena une grande troupe de ecux de Douay, et ils prirent le caveau par devant et par derrière, et guettèrent lorsque ceux de Lille sortiroient dehors. On fit savoir à un sergent, Gautier de la Chambre, ainsi nommé, qui surveille la ville pendant la nuit, que ceux de Douay vouloient tuer ceux de Lille. Il désiroit aller s'armer et se faire accompagner d'autres sergents; on lui dit qu'il seroit trop tard. Il vint tout seul au cellier à ceux de Lille, et leur dit qu'il avoit oni qu'on vouloit les tuer, et que, s'il plaisoit à Dieu, ils n'auroient rien à souffrir. Venez-vous-en à notre hôtel, de par Dieu. Lorsqu'ils furent pour sortir du cellier . ceux de Douay levèrent bâtons et massues, et coururent sur ceux de Lille. Ils les eussent fort maltraités s'ils n'eussent mis l'épée à la main et ne se fussent mis à même de se défendre. Gautier de la Chambre frappa avec eux ; il pensa même en arrêter plusieurs; mais il ne le put, parce que lorsque ceux de Donay le virent avec ceux de Lille, ils s'enfuirent tous, deux exceptés, que Gautier arrêta et conduisit en prison, Jean le Porc et Monnequin freres, Watiers li Coquardiers, Lotins de Donwai, Jehans de Sailli, Jehan Columbes, Engherans de Doregni, Jehan ses freres, Jakes de Noicle, Monnekins Plonniers, li comtes de Dorgies et ses fius, Colars de Diechi, Watiers Bostiaux, Jehans Brebison, Jehans li Pore, Jakemes de Marcienes, Gatefarine, Escafotins, on deux autres, Morans, Hugues de Doregni, Gerardins don Four, li Borgnes de Douwai, Jehans Billons.

Et en auint ke ore a le dacrain fieste de Prouins, ki fu ke Jakemes Limonieres. clers de foires de Campagne, reuenoit et estoit partis de Paris, pour gesir a Senlis; la fu il espies, cacies daucunes gens de Douwai, et ou respit monseigneur le conte. Dont Jakemes connoist bien les deus de ceaus ki lencaucierent, et cacierent pour ocire; et les autres il ne peut reconnoitre pour le soine kil eut de lui warandir. Car si kil chenaucoit le kemin . il vit gent issir dou bos a cheual, et warnis darmes, et si entendi que on le ratendoit et a wetoit a le vile. Par quoi il nosa retourner viers le vile, ne entrer ou bos, Ains osta ses hueses et se houche et les kierka en sen keual, laisse a sen garcon, et puis se mist oucors a traniers cans, viers i autre bos. Quant cil parcurent ke Jakemes aloit ensi hors don kemin; il le suivirent a grant force et issoient gens de pluseurs points apries lui, et lui aida Diu kil fu ancois ou bos kil latanisisent et se

Plouvier. Lorsque cela fut fait, les quatre de Lille retournèrent paisiblement à leur hôtel et puis ils firent prendre l'assurance de ceux qui sont ci-après nommés et qui les avoient assaillis : Jacques Crochart, Alexandre son frère, Warin de Saint-Pierre son frère, Wautier le Coquardier, Lotin de Douay, Jean de Sailli, Jean Colombe, Enguerran de Dorignies, Jean son frère, Jacques de Novelle, Monnequin Plouvier, le comte de Dorignies et son fils, Colars de Dechy, Wautier Bostiaux, Jean Brebison, Jean le Porc, Jacques de Marchiennes, Gatefarinie, Escafotin ou deux autres, Morand, Hugues de Dorignies, Gérardin Dufour, Leborgne de Douay, Jean Billon.

Et il arriva, à la dermère fête de Provins, que Jacques Lemonnier, clerc des foires de Champagne, revenoit; il étoit parti de Paris pour coucher à Senlis. Là il fut épié et chassé par des gens de Douay. et pendant le répit de Monseigneur le Comte. Jacques connoit bien deux de ceux qui le poursuivirent et le chassèrent pour le tuer; les antres, il ne put les connoître, à cause du soin qu'il prit de se sanvegarder. Car., comme il alloit à cheval par le chemin, il vit des gens montés sortir du bois et garnis d'armes, et il comprit qu'on l'attendoit et qu'on le guettoit aussi à la ville. Il n'osa done v retourner ni entrer dans le bois. Il ôta ses bottines et sa robe et les chargea sur son cheval qu'il laissa à son garçon, et puis il se mit à courir, à travers champs, vers un autre bois. Lorsque ceux qui le guettoient s'aperçurent qu'il quittoit ainsi le chemin, ils le suivirent en grande hâte. Il sortoit des gens de plusieurs points,

feri ou parfont bos et en la grande foriest. Quant il virent cou li aucuns descendirent et lencaucierent en le foriest bien parfout. Et la reconnust Jakemes les deux au monter dou grand bos, ki estoit en une montaigne ; et en cele montaigne perdirent il celui Jakemon; ear quant il ne les senti mais si pries de lui, il monta sour i haut arbre. Quant il leurent caciet le samedi tout le jour, et le diemenche viers le viespres, pour sauoir quel part il poroit issir dou bos; et oit encore comnent il le queroient et caceuiest par le bos, et par les chans. Et fu le diemenche tout le jour et le niut et avoit estet le samedi ou bos la en deuens il les senti par maintes fois et vit pries de lui. Le lundi au matin si ke Diu plot, il issi dou bos et sen ala sour I grant vivier, et trouva une court de Chalis, et j moine alquel il conta tout ensi que auenut li estoit : et pria pour Din, a ce moine kil li aidast kil fust a sauuetet. Cius moines li presta iii de ses valles, et lemmenerent juskes a Senlis et prist le conduit dou baillin de Senlis , ki le mena a sauvetet jusques a Compiegne, allant après lui, et Dieu voulut qu'il fût au bois avant qu'ils ne l'aient atteint. Il s'enfonça au plus profond du bois et dans la grande forèt. Voyant cela, les poursuivants descendirent et se lancèrent en la forêt fort profonde. Là, Jacques reconnut les deux à la montée du grand bois, qui étoient sur une montagne, et en cette montagne ils perdirent Jacques de vue, Aussitôt qu'il ne les sentit plus aussi près de lui, il monta sur un arbre élevé. Lorsqu'ils l'eurent cherché samedi, tout le jour, et le dimanche jusque vers le soir, pour savoir par quel point il pourroit sortir du bois. Pendant ces deux jours, il les entendit et vit maintes fois prés de lui. Le lundi matin, il plut à Dieu qu'il pût sortir du bois. Il s'en alla vers un grand vivier : il trouva en une ferme de Chaalis (1) un moine auquel il conta tout ce qui lui étoit arrivé, et il le pria, par Dieu, qu'il le mit en sureté. Ce moine lui prêta trois de ses valets qui l'emmenèrent jusqu'à Senlis, et là il prit un conduit du bailli de Sculis, qui le mena en súreté à Compiègne.

(Cette pièce porte sur l'inventaire le numéro 370.)

<sup>(4)</sup> Chaalis , abbaye au diocèse de Senlis. Elle était de l'ordre de Citeaux. Son nom latin était Caroli Locus.

## RÉCLAMATIONS

Adressées par ceux de Lille au Comte de Flandre, contre les témoins appelés à déposer contre eux, dans l'enquête sus-mentionnée et dont ils prétendent récuser l'authenticité.

Signeur nous auons chi fait oir tiesmoins des vilenies et des hontes ke cil de Douwai fisent sour nous, et a tort, et sans cause, saunes toutes nos boines raisons deuan!. Et apries bien volons que nos sires sache le tort et le grief, kon nous fist, ne mie pour cose ke nous en soions mis en nule mise. Car nous sommes gent de loi et a escheuins de Lille a jugier cil kil bourgois sont de Lille, et nos sires li Coens est si prendout, kil fera bien viers nous, cou kil deura, se Diu plaist et nous meura sil kil deura.

Signeur nous disons ke li tesmoing kon a menet contre nous ne sont mie a croire Seigneur, nons avons fait entendre ici les témoins des vilenies et des hontes que ceux de Douay ont fait sur nons, à tort et sans cause, selon toutes nos bonnes rajsons devant dites. Et après, nous voulons bien que notre seigneur sache le tort et le grief qu'on nous a fait pour que nous n'en soyons nullement compromis. Car nous sommes gens respectant la loi, et aux échevins de Lille appartient de juger les bourgeoisqui sont de Lille (1); et notre sire le Comte ainsi le comprendra, et fera bien voir envers nous ce qu'il devra, si Dieu plalt, et nous appliquera ce qu'il devra.

Seigneur, nous disons que les témoins que l'on a menés contre nous ne sont point

<sup>(4)</sup> Ceux de Lille invoquent ici un droit qui aurait résulté pour eux de l'article de leurs franchises, lois et coutumes (Livre de Roisin), portant en substance que, les bourgeois de Lille ne sont en tout justiciables que des échevins; mais ils mettent en oubli les articles de ces mêmes lois statuant qu'il pourrait toujours y avoir ajournement as drois du compte, selon le droit du comte. Aussi, por la pièce qui suit, ou retra que le comte nessas outre, sans égard à la réclamation.

ne grever ne nous doivent, ne ne purent leur dépositions par droit, car ils sont de Douwai, et eil de Douwai les ont amenes en tesmoignage, ki partie se font et ont sait, es gries cose seroit et hors de droit. fe cil de Douai estoient creut en leur besoing et en leur eause, ne raisont ne la porte mie. Ke cil ki sont de plaignant soient creut en leur besoingne ne en leur cause, comme tesmoing, et par moult dantres raisons on ne les doit mie eroire contre nous. Car il sont compagnons a ceaus ki les vilenies nous fisent, et conseilleur et conforteur et en leur aveuwe. et sont ne mal voeillant, et on estet, si si kil apeirt. Par quoi par toute raison il ne doivent mie iestre creut en leur tesmoignage, ne greuer ne nous puet ne ne doit par droit leur depositions.

Et meesment, quant il devant cou kil fuissent menet en tesmoignage contre nous, disent kil nous haioent et greveroient sil pooient, et seroient en ne nuisance de tant kil poroient; et par ces raisons et par molt daultres raisons et lonc con ke toutel i vile de Douai sa fait partie de la queriele, li tesmoing die ke leur depositions ne doient riens valoir, ne greuer ne nos doit ne ne peut. Ains doivent jester mis come nul.

à croire, et ne peuvent nous charger; que leurs dépositions ne peuvent être admises en droit, parce qu'ils sont de Douay et que ceux de Douay les ont produits en témoignage; qu'ils se font partie et qu'ils ont agi, et que ce seroit chose grave et hors de droit si ceux de Douav étoient crus en leur propre cause, la raison ne le comporte point ainsi. Que eeux qui se plaignent soient crus sclon leur besoin et leur cause, comme témoins et par d'autres raisons, on ne les doit pas eroire contre nous; car ils sont les amis de ceux qui nous ont fait des vilenies , les ont conseillés et soutenus dans leur œuvre, et sont malveillants à nous et l'ont été, ainsi qu'il appert. Pour quoi et sous toutes raisons ils ne doivent pas être crus en leur témoignage, et leurs dépositions ne nous doivent ni ne peuvent grever en droit.

Et encore, quand et avant qu'ils fussent appelés en témoignage contre nous, ils disoient qu'ils nous haïssoient, qu'ils nous chargeroient et qu'ils nous nuiroient tant qu'ils pourroient. Et par ces raisons et par beaueonp d'autres raisons, et lorsque toute la ville de Douay a fait partie de la querelle, les témoins ni leurs dépositions ne doivent rien valoir, ne peuvent ni ne doivent nous charger. Ainsi doivent être mises comme nulles.

(Cette pièce porte le numero 371 de l'inventaire).

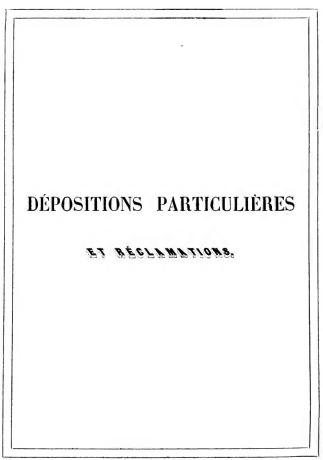

### LETTRES

Par lesquelles les échevins de Douai sont invités par Michel , sire d'Auchy , et Jean de Menin, à se rendre à Orchies, conformément à l'ordre du Comte de Flandre , pour y entendre la sentence qui sera prononcée , sur les débats existant entre ceux de Douai et ceux de Lille.

A sages homes for boens amis les eschevins et le consel de le vile de Doai. Michel, sires d'Auchi, et Jehan de Menyn salus et boene amitié. Dou pooir et dou mandement ke nous avons de no segneur le conte, nous vous faisons savoir ke vous et cil de vo vile a cui li besoigne appartient et touche, soies a Orchies leu lendemain de l'Assension, deuant mon segneur le conte deuant dit, pour oir son dit et se ordenanche des contens de vous et de vos gent et de ceaus de Lille : et sachies que viegnes ou non, messires ira auant en ces coses et ensi le fachies savoir a ceaus de vo ville, a cui ces coses appartienent et auons priet au bailli de Doai, et a celui qui en son licu, ke il vous dis ensy. Ce fu doney......

Aux sages hommes, leurs bons amis les Echevins et le Conseil de la ville de Douay. Michel, seigneur d'Auchy, et Jean de Menin, salut et bonne amitié. Par ordre et par mandement que nous avons de notre seigneur le Comte, nous vous faisons savoir que vous et ceux de votre ville, que le fait concerne et touche, devez être à Orchies le lendemain de l'Ascension, devant Monseigneur le Comte, ci-devant dit, pour entendre sa volonté et son ordonnance sur les différends qui ont eu lieu entre vos gens, vous, et ceux de Lille. Et sachez que, vous y vinssiez ou non. Monseigneur passera outre en ces choses, et faites-le ainsi savoir à ceux de votre ville que cela concerne. Et avons prié le bailli de Douai et celui qui le suppléeroit qu'il vous le dise ainsi. Ce fut douné .....

(Cartulaire nº 372.)

# **TTOIL**

de quelques principaux points, sur lesquels devra rouler l'audition des témoins cités dans la précédente requête, faite par les seigneurs d'Auchy et de Menin.

Sour le fait Hanet don Postich.

Item sour les autres fais ke chil de Lille fisent le mardi ke li fieste fu a Douay.

Item sour les fais ke eil de Lille fisent le mierkedi quant il partirent de Douay.

Item sour lassaulee ki fu faite a Raise, puis le desfense le conte ; a oir Jakemins Linies et Jakemins de le Barre.

Sour le fait Gillon Musart a oir Barrakins de Lille.

Sour le fait Jehan de le Fosse a oir Jakemes li Monijers et ses valles.

Sour le fait Jakemon le Libiert le maceklier, a oir Biernart de Seelin le maceklier, et Jakemes li Gons de Waurin.

Sour le fait Vincent Clincart a oir Ernous Magres et li...... rt eschievin de Saint Omer. Sur le fait Jannet du Pont.

Hem. Sur les autres faits que ceux de Lille ont faits le mardi de la fête de Donay.

Item. Sur les faits que ceux de Lille ont commis le mercredi, lors de leur départ de Douay.

Hem. Sur l'assemblée qui fut faite à Raches, depnis la défense publiée au non du Comte; et pour entendre Jacques Linies et Jacques Delebarre.

Sur le fait Gilles Musart, à entendre Barrachin de Lille.

Sur le fait Jean Delefosse, à entendre Jacques Lemonnier et son valet.

Sur le fait Jacquemon Lelibert, le boucher, à entendre Bernard de Seclin, le boucher, et Jacques Legons de Wavrin.

Sur le fait Vincent Clincart, à entendre Arnould Magres et les..... et échevins de Saint-Omer, ( 158 )

Sour le fait Jehan Bonte a oir Robiers Crocerons et se feme, ses flus, Jehans li Carliers se feme, li fille; le feme, Maroie li Kaleharde, Goutiers Fienes se feme et se fille ki sont dou Pont de Marke. Sur le fait de Jean Bonte, à entendre Robert Crocerons, et sa femme, son fils; Jean le Carlier, sa femme, sa fille; la femme Marie le Caleharde, Goutier Fiennes, sa femme et sa fille, qui sont de Pout-à-Mareq.

( Cette pièce devait être imprimée après les enquêtes. )



# DÉPOSITION

de Messires Gérard d'Iwuy et Gérard d'Ecaillon, lesquels attestent, en qualité de témoins assermentés, le bon vouloir qu'ont eu ceux de Lille de se réconcilier avec ceux de Donai.

Mesires Gherars d'Iwui et mesires Gherars d'Eschaillon ont dit, par leur sierement, ke entour iii semaines apries le fieste de Douay ki auoit este au jour de may, ki passes est, cist doi tiemoing, a le prière des eskeuins de Douay, alcrent en message au conseil de le vile de Lille et leur porterent un brief ou il estoient escrit moult de kas encoi cil de Douay disoient que gent de Lille auoient mespris enviers aus, et voloient eil de Douay que eil dou conseil de le ville de Lille le seusent. Et quant cil de Lille eurent veut lescrit, il requisent as messager kil demoraissent tresci alendemain, et il leur en feroient response : et li message i demorerent, et dissent kil i demograjent de leur autorité.

Messire Gérard d'Iwuy et Messire Gérard d'Ecaillon (1) ont dit, après serment, qu'environ trois semaines après la fête de Douay, qui avoit cu lieu le premier mai, qui est passée, à la prière des échevins de Douay ils allèrent en message au conseil de la ville de Lille, portant un bref dans lequel étoient exposés beaucoup de cas qui montroient clairement que la gent de Lille étoit animée de sentiments hostiles contre eux, et qu'ils désiroient que les membres du conseil de Lille en fussent informés. Lorsque ceux de Lille eurent pris connaissance de l'écrit, ils demandèrent aux envoyés de demeurer à Lille jusqu'au lendemain, et qu'ils leur feroient une réponse. Ils y restèrent et

Iwuy est à une lieue et demie de Cambrai, à égale distance de Bouchain. Au 15° siècle, les seigacurs d'Iwuy, issus de la maison d'Ecaillon, étaient des Molembaix.

<sup>(1)</sup> Les seigneurs d'Ecaillon étaient, à cette époque, de la maison de Denain. Le village d'Ecaillon est à égale distance de Douai et de Valencieunes , quatre lieues ; il faisait partie du Haynaut.

car ne leur eussent eil de Douay kierkiet que il demoraissent. Lendentain li consaus de le vile de Lille leur respondirent ensi - Bian seingneur, nous auons veut vo escrit et les fes ki i sont. Et sur auons demandet et enquis, et ne poons sauoir ki ca fait, ne que cil de ceste vile aient nient mesfait aciaus de Douay : et sacies que nous volons que cil de Donay sacent que nous volons jestre leur boin ami, et faire pour aus seil ke nous requeroient, et seil est eus que auchun fol ou aucliun outrageus de no vile ont mespris viers cans de Douay ou cil de Douay viers ciaus de ceste vile , ki cuide auoir mesfait a si se warde: car nous ne volons que on nons endemange nient, ne anons neutient nient. Et ceste reponse raporterent il a ciaus de Douay et plus il ne sevent. Cist doi tiesmoing furent ovt a Doai par les enquesteurs lan de l'Incarnation mil CC quatre vins et quatre le dimeinche devant dit.

dirent qu'ils y restoient de leur autorité, parce que ceux de Douay ne les avoient pas chargés d'y demeurer. Le lendemain, les conseillers de la ville de Lille leur répondirent ainsi: « Beanx seigneurs, nons » avons vu votre écrit et pris connoissance » des faits qui y sont signalés. Nous nous » en sommes enquis et informés, et nous » ne pouvous connoitre les auteurs de ces » actes; ni que ceux de Lille aient en au-» cupe manière mal agi envers ceux de » Douay. Qu'ils sachent, ce que nous dé-» sirons, que nous voulons être leurs bons » amis et disposés à faire ce dont ils pour-» roient nous requérir. Et s'il arrive qu'au-» cun fol ou aucun outrageant de notre » ville ont mal agi envers ceux de Douay. » ou ceux de Douay envers ceux de cette » ville, qu'ils croient avoir mal fait, qu'ils » se gardent, car nous ne voulons qu'on » nous nuise et nous ne voulons nuire à » nuls autres, » Cette réponse fut rapportée à ceux de Douay; ils n'en savent pas davantage. Ces deux témoins furent entendus à Douay par les enquêteurs, l'an de l'Incarnation mil deux cent quatrevingl-quatre, le dimanche devant dit (1).



<sup>(1)</sup> On remarquera qu'alors la tenue des commissions de justice n'était pas suspendue le dimanche.

## FRAGMENT

#### D'UNE DÉPOSITION DE TÉMOINS A LA CHARGE DE CEUX DE DOUAL.

Cist temoins sont oy le lundi apries le mois de Pasques.

Nicolas Denis t. j. dit que apries le Pentecouste ki passet est, li chevaucie fut faite a armes viers Faumont et dehors Orchies pour cou sayer sil peussent auoir trouve nului de ciaus de Douay, qui auoient fait vilenie a Jehan Platemuse, cousin germain a cestui temoing, et a Jakemon Denis son frere, il sen fuisent vengie et si nosoient il mie aler seul en leur besoingne ne deswarni darmes, pour que il se doutoient de ciaus de Douay. Et en ceste ceuaucic fu cis tiemoins, Jehans de le Porte, Jakemes d'Orcies, Jehans Linies, Jakemes Linies, Gillebiers Linies, Jehan Platemuse, Hubiers Canars, Faleskiaus li peres, Gherars li Moniers.

Jakemes Linies t. j. dit que il fu en cele chevaucie, mais il ne li souvient mie en quel tans ce fu et se i furent Jakemes d'Orcies, Jehans Linies, Gillebiers Linies, Jehan Platemuse, Hubiers Canars, Ces témoins sont entendus le lundi après le mois de Paques.

Nicolas Denis, témoin juré, dit qu'après la Pentecôte passée, dans la chevauchée qui fut faite en armes vers Faumont et hors d'Orchies, à dessein de rencontrer quelqu'un de ceux de Douay, qui avoient fait outrage à Jean Platemuse, cousin-germain de ce témoin, et à Jacques Denis, son frère, ils s'en fussent vengés; qu'ils n'osoient aller seuls à leurs affaires, ni sans armes, parce qu'ils craignoient ceux de Douay. En cette chevauchée fut ce témoin, et Jean Deleporte, Jacques d'Orchies, Jean Linies, Jacques Linies, Gilbert Linies, Jean Platemuse, Hubert Canars, Faleskiaux le père, Gérard Lemonnier.

Jacques Linies, témoin juré, dit qu'il fut en cette chevauchée, mais il ne se souvient pas en quel temps ce fut, et si Jacques d'Orchies, Jean Linies, Gilbert Linies, Jean Platemuse, Hubert Canars, FalesFaleskiaux li fius, Colars Denis, Gherars li Moniers.

Ernous Magres t. j. dit que le lundi en Pentecouste au matin il naura ou brach. dehors Saint Omer, Vincan Clinkart dune espee et Jehans de Warengien li pareopa. Et a cou fu auoce aus . Alars Vretes et Tumas Gonmers; et si dit que il ne sauvisent nient de le desfense Monseingneurle conte. Et quant il se partirent de Lille ele nauoit mie este faite, et si dit que Vincans Clinkars fu naures pour cou quil entendirent a gent de Douay ki est vient a Saint Omer, quil estoit parens a auchaun de ciaus ki furent au laidengier et au naurer Jakemon le Monnier sen cousin. Et si dit que le joidi ou le uenredi deuant Pentecouste il se partirent de Lille ensi que illi puet souuenir et si dit que il ne fu a nule autre ceuaucie ki faite fu pour celi content or que a cesti.

Jchans Linies t. j. dit que awan apries le Pentecouste cis tiemoins et Jakemes ses freres ceuacierent arme jusques a Tournai pour convoier Jchan de le Porte, etere et leur cousin germain, ki plaidoit pour Jakemon le neueut devant Romme, pour locoison dun mariage et deliuec il et li autre ceuaucierent jusques dehors Orcies et au pont de Marke. Et en ceste ceuaucie furent Jehans de le Porte, Jakemes d'Orcies, Gillebiers Linies, Jchan Platemuse, Hubbers Kanars, Faleskiaus li peres, Colars Denis, Gherars li Monniers.

kiaux le fils, Colars Denis, Gérard Lemonnier s'y trouvèrent.

Arnould Magret, témoin juré, dit que le lundi de la Pentecôte, le matin, il blessa au bras, hors de Saint-Omer, Vincent Clincart d'une épée, et que Jean de Warenghien acheva la séparation ; qu'à cette expédition furent avec eux Allard Vretes et Thomas Gommers : qu'ils ne savoient rien de la défense faite par Monseigneur le Comte ; que lorsqu'ils partirent de Lille cette défense n'avoit pas été faite; que Vincent Clincart fut blessé parce qu'on leur dit, gens de Douay, que Vincent, venu à Saint-Omer, étoit parent à quelques-uns de ceux qui furent au lieu où fut maltraité Jacques Lemonnier, son cousin. Il ajoute que le jeudi ou le vendredi avant la Pentecôte . ils partirent de Lille autant qu'il peut s'en souvenir, et qu'il ne fut à aucune autre chevauchée qui cut lieu à cause de ce conflit.

Jean Linies, témoin juré, dit qu'avant, après la Pentecôte, lui témoin et Jacques son frère chevauchèrent en armes jusques à Tournay, pour accompagner Jean Deleporte, clerc, leur cousin-germain, qui plaidoit devant la cour de Rome (1) pour raison d'un mariage, et que de là, lui et les autres chevauchèrent jusques hors d'Orchies et au Pont-à-Marcq, et qu'en cette course furent Jean Deleporte, Jacques d'Orchies, Gilbert Linies, Jean Platemuse, Hubert Canars, Faleskiaux le père, Colars Denis et Gérard Lemonnier.

(Cette pièce porte le nº 376 de l'inventaire )

<sup>(1)</sup> Lille étant de l'évêché de Tournay, c'était dans cette ville qu'il fallait aller pour toutes autorisations ou dispenses ecclésiastiques, etc.

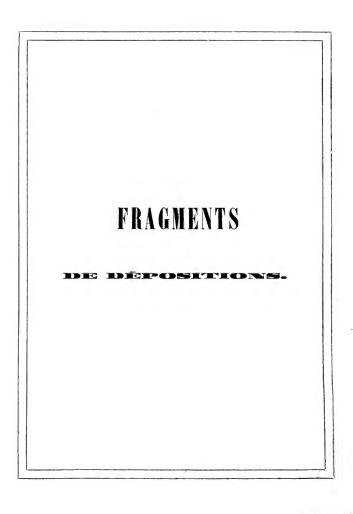

### PRAGMENTS

d'une déposition de témoins, qui eut lieu au sujet d'un messager et d'une lettre envoyés au Comte de Flandre, à Namur, sur le fait des débats élevés entre ceux de Lille et ceux de Douai.

Jehans de le Porte t. j. dit que li ceuaucie fu faite viers Orcies et viers Faumont a armes pour cou que on leur disoit que cil de Douay les menacoit, et pour cou que il se dontoient daus et de leur autres anemis, nosoient il aler seul ne desarmet. Et si dit eis tiemoins que il et Jehan Linies et Jakemes Linies convoierent Jehan de le Porte un elerc leur cousin ki plaidoit pour Jakemon le Neuveut a Tournai; et di lius il sen alerent apries les autres et les trouverent viers Orcies, et si i fu Jakemes d'Orcies, Gillibiers Linies, Jehans Platemuse, Hubers Kanars, Faleskiaux li peres, Colars Denis, Gherars li Monniers et si dit que il nest mie ciertains en quel tans ce fut fait. mais il croit que ce fut faist devant cou que Vincant Clinkars cust le puing copet.

Hubiers Kanars t, j, dit que il fu

Jean Delaporte, témoin juré, dit que la chevauchée fut faite vers Orchies et vers Faumont, en armes, parce qu'on leur avoit dit que ceux de Douay les menacoient, et parce qu'ils se déficient d'eux et de leurs autres ennemis : ils n'osoient aller seuls et sans armes. Ce témoin ajoute que lui, Jean Linies et Jacques Linies accompagnèrent Jean Delaporte, un clere, leur cousin qui alloit plaider à Tournay pour Jacques le Neuveu; et que de là ils s'en allèrent retrouver les autres vers Orchies. Que là se trouvoient Jacques d'Orchies, Gilbert Linies, Jean Platemuse, Hubert Canars, Falcskiaux le père, Colars Denis, Gérard Lemonnier, et il dit qu'il n'est pas certain de l'époque à laquelle cela eut lieu, mais qu'il croit que ce fut fait avant que Vincent Clincart ait eu le poing coupé.

Hubert Canars, témoin juré, dit qu'il fut

auoce les autres en cele ceaucie ki faite fu viers Orcies auoce ses autres amis et fu auoce cus...... que il ne set pour coi on niala et si j alaen si conme il cuide puis le Peutecouste. avec les autres dans cette chevauchée qui fut faite vers Orchies avec ses autres amis (ceux que l'on vient de nommer); qu'il ne sait pourquoi on y alla et que ce fut depuis la Pentecòte.

Cil qui naurerent Vincent Clincard dehors Saint Omeir voelent proueir ke il estoient parti de le vile de Lille ke li cas fu fais auvant lescris mon sconeur eu fais cise defense.

Ceux qui blessèrent Vincent Clincart hors de Saint-Omer eeulent pronver qu'ils étoient partis de la ville de Lille et que l'action eut lieu avant la publication de la défense de Monseigneur.

Maistre Estienenes clers de le vile de Lille t. j. dit que le miercredi deuant le Pentecouste, a laentour une letre vient ouvierte de mon seingneur le conte au bailliu et as eskeuins de Lille que il fuisent faire desfense que nus ne se meust pour le content de ciaus de Lille et de Douay et li eskeuin de laierent dou faire et envoierent de leur conpaingnons a mon singneur a Namur et prierent au bailliu que il sen soufrist. Cest a sauoir Baudou le Prevost . Nicolas le Feuvre et cestul tiemoing auoec aus qui inionrent le nuit le Pentecouste. Le jour le Pentecouste mesires li cuens parla a eus, et leur dist que il mesissent conseil que leur gent et eil ki estoient pardesous aus, se wardaissent de mes prendre en contre ciaus de Douay. Et il disent que si feferoient il volentiers. Le mardi apries que il reuionrent viers Basecles ; il oirent dire que geut de Lille auoient un honme de Douay cope le brac dehors Saint Omer, et que il wardaissent comment il venissent, et il se pourvirent a Tournai darmes et vionrent a Lille le miols que il purent.

Maître Etienne, clerc de la ville de Lille, témoin juré, dit que le mercredi. avant la Pentecôte à peu près , une lettre ouverte vint de Monseigneur le Comte au bailli et aux échevins de Lille, ordonnant qu'ils fissent faire défense à tous de s'émouvoir à propos du conflit de ceux de Lille et de Douay. Les échevius retardèrent à le faire, et ils envoyèrent de leurs collègues à Namur, et prièrent le bailli de le souffrir. C'est à savoir Baudes le Prévôt . Nicolas Lefebvre et ce témoin avec eux. Ils y arrivèrent la nuit de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, Messire le Comte leur donna audience, et leur ordonna de dire au conseil que leurs bourgeois et ceux du commun se gardassent bien de rien entreprendre contre ceux de Douay. Ils répondirent qu'ils le feroient volontiers. Le mardi d'après, lorsqu'ils vinrent vers Basecles (1), ils entendirent dire que les gens de Lille avoient coupé le bras à un homme de Douay, hors de Saint-Omer, et qu'ils prissent garde à eux pour voyager : ils se pourvurent, done, d'armes à Tournay et vinrent à Lille le mieux qu'ils purent,

<sup>(1)</sup> Basecles est un village situé sur la route de Mons à Tournai,

Quand il i furent venut il entendirent que ii fais dehors Saint Omer auoit este fais le lundi apries Pentecouste, et si dit, que auant que cist messages alerent viers Namur. Il entendirent que auchuns gent de Lille, que il ne set mie nonmer estoient issut de Lille poir ciaus de Douay, ki auoient mesfait aiaus, et aleur amis et par ces coses kil a dit croit il que cis fais aueinst devant lecrit.

Nicolon li Feures t. j. dit et se concorde a maistre Estienenes tiemoin deseure dit, sauf cou que il ne set mie que nul fust partis de le vile de Lille, auant que il sen alerent deviers Namur.

Baudes li Prevos t. j. dit et se concorde a Nicolon le Fenre et si dit que le miercredi en Pentecouste quant il furent reuenut on fist lecrit par le bailliu et par les eskeuins.

Jehan Lianigniaus t. j. dit que il fu aunee les eskeuins ou devant dit voyage de Namur, et si dit que il a oit dire que li ceris fu fais le miercredi en Pentecouste quand il furent reuenut. Lorsqu'ils furent rentrés, ils apprirent que le fait de Saint-Omer avoit eu lieu le lundi après la Pentecôte, c'est-à-dire avant que ces envoyés fussent revenus de Namur; ils entendirent aussi que quelques individus de Lille, dont il ne sait les noms, étoient sortis de Lille pour aller vers ceux de Douay,qui avoient maltraité eux et leurs amis, et d'après ces causes il croit que les faits ont en lieu avant la publication de l'écrit.

Nicolas Lefebvre, témoin juré, dit et s'accorde avec maître Étienne, témoin précédent, sauf qu'il ignore que quelques-uns fussent partis de Lille avant le départ pour Namur.

Baudes le Prévôt, témoin juré, est d'accord avec le précédent, et ajoute que le mercredi, lorsqu'ils furent revenus, l'écrit fut publié par le bailli et par les échevins.

Jean Lianigiaus, témoin juré, dit qu'il fut avec les échevins au voyage de Namur, et qu'il a entendu dire que la défense fut faite le mercredi lorsqu'ils furent revenus.



# SENTENCE

#### PRONONCÉE PAR Mgr. LE COMTE.

Est li dis mon seigneur le E'est le dire de ETonseigneur Conle de Candre sour les discors de Poay et de Bille , sanr ses fonrfais et ses ammendes en fonles coses.

Selone ce ke nous auons trouue et ke nous sommes enfourme par no enqueste. sor les contens ki ont este entre ciaus de Douav et ciaus de Lille; nous disons dendroje les amendes des uns , cui de les autres, ke pour les desrois ki furent fait a Doay le nuit apres le jour ke li fieste fu faillie, si es dun caudron, dun seillon, dune polie, dun rastelier, dun appentieh, dune lanterne brisies, Jehan de le Porte, Jakemins fius Ernoul de le Barc, et Jakemes Hinguete rengent les damages entirement a ciaus ki les ont eus, si auant, comme cil ki perdu ont les oseront rete-

le Comte de Calandre sur le discord de Donay et de Wille, sur les forfaitures et les amendes en fonles choses.

Selon ce que nous avons reconnu et dont nous sommes informé par notre enquête, sur les conflits qui ont eu lieu entre ceux de Douay et ceux de Lille, nous disons à l'endroit des amendes des uns ainsi que de celles des autres, qu'à cause des désordres qui eurent lieu à Douay dans la nuit après le jour où la fête eut pris fin. qui ont eu pour résultat le bris d'un chaudron, d'un seau, d'une poulie, d'un ratelier, d'un appentis, d'une lanterne, que Jean Deleporte, Jacques fils Arnould Delebarre et Jacques Hinguet règlent les dommages entièrement à ceux qui les ont nir par leur serment deuant no bailliu de Doay.

Cil meisme a Jehanet dou Postick ki fu cele muit jetes en leuwe x ll. parisis.

Dendroit le meffait ki fu fais a Doay le merkedi apries le fieste sour Jehan Platemuse, Jakemin fil Lambert Denis, Jakemon Bridelette, Frumant le pisonnier et Jehan valet Brission Soure. Nous disons ke Woubiers li Kieure . Thumas ses freres. Hanicote on Guillote d'Estrees, Bernard Sanweis, Wantiers Musars, Wankes li Noirs, macheeliers, et Escardes li machons leur fachent ammende tele kil paierout IIII 11 ll. parisis, dont Jehans Platemuse ara XXVII., Jakemins fius Lambiers Denis XXII. Frumautli pissouiers XVII., Jakemes Bridelette et li valles Brission Soure cascours X II., et sil en ja aucun des siet devant nomes, ki ne puise paver sen anenaut des IIII11 II., li autre les parchyeront plainement, et eil ki ne puent paver soient banit dusques a no rapel,

Dendroit Viuchans Clincart ki eut le puing a tont grant partie dou brach cope, nos disons kil ait en amende CG II. turnois desqueles Ernous Magres lendoinst L II. parisis, Jehaus de Warengliens L II. parisis, Tunnas Gommers XXX II. parisis, et Alars Vreteis XXX II. parisis en nom d'amende.

Dendroit le meffait ki fu fais dehors

soufferts, si, précédemment, ceux qui ont perdu osent les répéter par serments devant notre bailij de Douay.

Les mêmes doivent à Jean, qui fut jeté cette nuit à l'eau, dix livres parisis.

A l'endroit de la mauvaise action qui fut faite à Douay, le mercredi après la fête, sur Jean Platemuse, Jacques fils de Lambert Denis, Jacques Bridelette, Frumaut le poissonnier, et Jean, valet Brission Soure, nous disons que Wautier Lecompre. Thomas son frère. Hanicot ou Guillaume d'Estrées, Bernard Sauveis, Wantier Musart, Waukes Lenoir, boucher, et Egard le macou , leur fassent amende telle qu'ils paieront quatre-vingts livres parisis, dont Jean Platemuse aura 25 liv. Jacques fils Lambert Denis, Frumaut le poissonnier. 4.5 Jacques Bridelette et le valet Brission Soure, chacun Et s'il y en a un des sept précédemment nommés qui ne puisse payer sa quotepart des quatre-vingts livres, les autres la paieront pleinement, et ceux qui ne pourront payer seront bannis jusques à

A l'endroit de Viucent Clincart qui ent le poing et une grande partie du bras coupés, nous disons qu'il reçoive une amende deux cents livres tournois , desquelles Arnould Magret en doit 50 livres parisis, Jean de Warenghien 50
Thomas Gommers 30
Alars Vrete 30
eu nom d'amende.

notre rappel.

A l'endroit du méfait qui fut fait, hors

Doay sor Jakemon le Monnier disons nous , ke Engerrans Pilate , Robers li Blons , Jakemes li Blons , Waubiers li Kieure , Tumas li Kieure , Renier Males , Henri Males , Pierre Pourceles , Eurardins de Saint Venant fils Lanvin , Willames li Waukiers , Pieres le Petis , Amary de Landas , Ricars Bonebroke , Hennins de Goy , Oliviers de Goy , Pieres li Amans , Robers de Lambres , Pieres fils Hanot Painmoulliet , Wautiers Musars , Gode de Deuœil , li donisent en ammende C II. parisis , et Gerard de Sanueon soit banis dusques a no rapel.

Dendroit le naureure Jehan de le Fosse ki nos lettres portant ki fu naure de pluseurs plaies, nous disons ke Jakemes li Monniers li doinst XXX'll. en nom damende.

Encore disons nous ke cius meismes Jakemes doinst a Jakeme Bonte et a se suer C s. parisis, en amende de le bature kil curent.

Pour ammende de le mort Pieron le Catier, pissonnier, nous disions ke li estieuin de Doay, pour Colars Dauelin, Rogiers Hugette, Colars de Valencienes, Jehan Bourliet net d'Aubi, Sohiers Estrainges, Baukins Fourdins, Jakemes de Sous le Tour li fius, Willemes de Marchienes, pour les autres kil en poront trouuer coupaules doinsent a sen enfan XX II., a se feine X II., et a sen frere x II. tous parisis; et il requierent a fourfaisans selonc e kil les trouueront et saucuns en ia ki ne puisseut paier on les banisse dusques a no rapel.

de Douay, sur Jacques Lemonnier, nous disons que Enguerran Pilate, Robert Leblond, Wautier Lecœuvre, Thomas Lecœuvre, Regnier Malet, Henri Malet, Pierre Pourchelet, Evrard de Saint-Venant fils Lanvin, Guillaume le Gautier, Pierre le Petit, Amaury de Landast, Richard Bonuebroque, Hennin de Gouy, Olivier de Gouy, Pierre Lamant, Robert de Lambres, Pierre fils Hannot Painmouillé, Wautier Musart, Gode de Douayeul, lui doivent en ameude cent livres parisis; et que Gérard de Saméon soit banni jusqu'à notre rappel.

A l'endroit des blessures de Jean Delefosse, qui portoit nos lettres et reçut plusieurs plaies, nous disons que Jacques Lemonnier lui doit trente livres, en nom d'amende.

Encore disons que le même Jacques doit à Jacques Bonte et à sa sœur cent sols parisis, en amende de la batture qu'ils essuyèrent.

En amende de la mort de Pierre le Catier, poissonnier, nous disons que les échevins de Douay, pour Colars Davelin, Roger Huguette, Colars de Valenciennes, Jean Bourlet, né d'Auby, Sohier Estrainge, Bauquin Fourdin, Jacques dessous-la-Tour le fils, Guillaume de Marchiennes et pour les autres qu'ils pourront trouver coupables, doivent à son enfant vingt livres, à sa femme dix livres, à son frère dix livres parisis, et qu'on les réclame aux délinquants selon qu'on les trouvera, et s'il y en avoit qui ne pussent payer, qu'ils soient bannis jusqu'à notre rappel. Nous disons ke Hanos Rikemer doinst a Gilion Musart, macheelier de Doay, XL s. parisis en ammende de ce kil le bouta en leuwe à Doay.

Dendroit le bature et le naureure Jehanet Quatre-Sous, nous disons ke Jehans Roiteaus, Waghes li Wautiers, Kameles, Wautrons Hamede, Pieros dou Gardin, Bousors li Clers, Estienenes d'Estrees et Madous li herengiers, doinsent a celi Jehanet en ammende X II. parise, et cius ki nen pora payer sen auenant soit banis de le vile a no rapel et li eskieuin le pacchent.

Nous disons ke Jehans de le Vile, prouos de Lille doint a Adenet Doay XX II. parisis en ammende de ce kil fu enfoys et tourmentes griefment.

Dendroit le bature Huon Malet elere, disons nous ke li vile de Doay li doinst XL II. turnois pour ammende de le laidure ki li fu faite et li vile les requière a ceaus ki le fait fisent comme elle pora. Cest a sauoir sor Aliaume le Morant, Hennin Malet, Blauuot le Clere et Gerardins de Flers et sour les autres ke li eskeuin en trouueront coupaules, et sil en ia aucun ki ne peust payer sammende, si sort banis de le vile dusques a no rapel.

Dendroit Jehan Plente ki est affoles ou doit, disons nous ke Jakenies d'Orchies, Colars Denis, Jehan Platemuse, Jehan Linies, Jakenies Linies, Gillebers Linies, Tumas Gommers, Ernous Magres, Jehan de Warenghien, Gerars li Monniers, FaNous disons que Hannet Richemer doit à Gilles Musart, boucher de Douay, quarante sols parisis en amende de ce qu'il le jeta dans l'eau à Douay.

A l'endroit des mauvais traitements et des blessures de Jean Quatre Sous, nous disons que Jean Roiteaux, Waghes le Wautier, Kameles, Wautrons Hamede, Pierre Dugardin, Bousors le clere, Etienne d'Estrées et Madou le harenger doivent à ce Jeannet, en amende, dix livres parisis, et ceux qui ne pourront payer leur quotepart seront bannis de la ville jusques à notre rappel, et les échevins complèteront la somme.

Nous disons que Jean Deleville, prévôt de Lille, doit à Adam Douay vingt livres parisis, en amende de ce qu'il l'a enfoui et tourmenté grièvement.

A l'endroit du mauvais traitement fait à Huon Malet, clerc, nous disons que la ville de Douay lui doit quarante livres tournois pour amende de la lâche attaque qui lui fut faite, et quela ville les réclame de ceux qui ont commis le fait, faisant comme clle pourra. A savoir: sur Aliaume Lemorant, Hennin Malet, Blaves Leclerc et Gerardins de Flers, et sur les autres que les échevins trouveront coupables; et s'il y en a qui ne puissent payer l'annende, qu'ils soient bannis de la ville jusques à notre rappel.

Relativement à Jean Plente, qui est estropié du doigt, nous disons que Jacques d'Orchies, Colars Denis, Jean Platemuse, Jean Linies, Thomas Gommer, Arnould Magret, Jean de Warenghien, Gérard Lemonnier, Falesquiaux le père, et Fales( 173 )

leskiaus li peres et Faleskiaus li fius et Hubers Cauars doinsent a Jehan Plente deuant dit VI II. parisis en nom dammende.

Et disons kon pait toutes ees amendes le moitiet dedans le Saint Remi plus prochaine et l'autre moitiet devers le jour de Noel plus prochain apries.

Et Messires commande le pais de lune vile a lautre a tenir en commun, et en casenne personne, et kiconques lenfreindroit, Messires laddrecheroit hors loi et de se signerie, a se volente et reuint Messires a esclaireir a ces coses ensi com li semblera se ancuns debas en sourdoit. (Sans date, de 1285) quiaux le fils, et Hubert Canart, doivent à Jean Plente, devant nommé, six livres parisis à titre d'amende.

Et nous disons qu'on ait à payer toutes ces amendes, la moitié dedans la Saint-Remi plus prochaine, et l'autre moitié devant le jour de Noel plus prochain après.

El Messire commande la paix de l'une ville à l'autre, tant en général qu'en particulier; et si quelconque l'enfreignoit, Messire le mettroit hors la loi et de sa seigneurie à sa volonté; et se réserve Messire d'éclaireir ces choses comme bon lui semblera, si quelque débat en résultoit.

(Cette pièce, dans l'inventaire, porte le nº 1831.)



# MOTES

## DISPOSÉES POUR LA RÉDACTION DE LA SENTENCE.

Jakemin fils Ernoud de le Barre

A Jakemes Linies et Hanes de le Porte Sont pourtrait (1) par Pieron de Baufremez kil alerent de nuit et ke li uns jeta une machue a un fenestre.

Et Hanes de le Porte de ce kil feri un homme de jour en le Nouile de le paume et encore par Aelis le Rousse par Sandrin Lenglesse.

Encore Hanes de le Porte pourtrais par tiesmoing de ce kil feri de nuit un garchon Ernoulet valet Robert le barbier.

Jakemars li Monniers es pourtrais par Jehan de le Fosse de ce kil le naura ammegne XXX II.

Encore Jakemes li Monniers bati de les le pont de Marcke Jakemin Bonte et cheuauca parmi se seeur. Cest tesmoingnie par ocousie ammeg. o. c. s., as deus.

Piere Tuclaine et Platemuse.

Li defense mon signeur fu faite a Doay le venredi devant Pentecouste et a Lille fu faite le jeusdi deuant Pentecouste.

Li prouos de Lille ammendera de Adenet de Doai de ce kil fu enfois et tourmentes puis le defense. — Ammende au garchon XX II. parisis.

(1) Cités en justice.-Protrahere.

#### (476)

Le sont cil de Lille ki cheuaucerent en armes viers Doai, puis le defense.

Jakemes d'Orchies Tumas Gommers Colars Denis Ernous Magres Jehans Platemuse

Jehans Joie Bertrenmy Hangoart et Hanes de le Porte

Jehans de Warenghen Gerars li Monniers

Rogeles Dallenes li Monniers

Johans Linies Jakemes Linies Faleskiaux li peres et li fins

Et en leur chevaucie fu Jehan Plente affoles ou doit, emmendent VI II. parisis.

Gillebiers Linics Hubert Canart Colars du Cans.

Ernous Magres pourtrais dou couper le puign Vinchant Clinkart. Jehan dou Warenghien pourtrais dou parcoper. Thumas Gommers et Alars Vretes destre aucuc armes cascun XXX II.

Hanes de le Porte pourtrais par Bertremiu Hangoars de ferir un garchon de le paume pour cou kil estoit de Doai, le vespre de le feste, en le place et Jakemes Linies fu aueuc.

Hanes Rikemers pourcis pourtrais de ij fe kil bouta Gilion Musart macheclier de Doai en lewe viers le molin dou Pouplier. Emmende XL s.

#### On en appensera:

Voubiers le Kieure et Thumas sen frere pourtrait pleinement dou mesfait. Hanicote d'Estrees de ferir de coutel fait for Jakemin fil Lambiert.

#### Apres:

Bernars Sauues Wautiersli Noirs macheeliers Denvs et Jakemon Brydepourtrait plainement lette et

Wantiers Musart Eskardes li machons Fromaut le pissonnier Cokiel et Jehan valet Brission Soure

Leroi Pikete mist main a Ernoul le serjant.

De la naurure Jakemon le Monnier Et preuue ou ke ce fu pour les descors ki ki estoit entre ceaus de Lille et de Doai. Engerrans Pilate Robiers li Blons Ki cheuaucieur de Doay sor ciaus de Lille Tumas li Kieure Wautiers Musars pour le content des viles Renier Males Jelians Puche Henris Males Waubiert li Kienre Pieres li blankissieres Pieres Pourceles Thumas ses freres Riears Bonebroke

( 177 ) Eurardins de Saint Venant Lanwin cis esmeut.disant le

lairon sense aler Willaumes li Waukiers

Renier Males Hennins de Gov Henris Males Oliviers de Gov Pieres Pourceles

Robiers de Lambres Eurard de Saint Ve-Rikar Bonebroke

nant fils Lanvin

Gode de Doueil Watteville Willaumes li Wau-Lirois Pikette

kier Gosses d'Arras

Hanicote d'Estrees

Cil mesmes chevauchierent a Les-

Pieres li Petis

Amalry de Landas Aliaume li Morans Jakemes de Fressaing

Gerars de Samion vij cos viij et bouta Jakemes li Blons en une tourbiere Robers de Lambres.

Pieres et F Hanoit Painmonillet Wantiers Musars

Olivier de Goy de le paume Pieres li Amans

Wantiers le Kienre Jehan Pikette Gode de Deuvioel

Pieres Petis

Amary de Landas

Rikars Bonebroke

Hennins de Goy

cluse pour Audriu le Borgne. CII. partage

De le mort Pieron le Catier.

Colars Davelin Rogiers Hugete Colars de Valenciennes Sohiers Estraignes Bankins Fourdins Jakemes Desous le Tour li fils Willemes de Marchienes Mikeles de le Coupele Hues de Lambres Baudes li Ovseleres Jehans Bourles nes d'Aubi

XL ll. parisis au frere, X ll. a le fenme, X II. al enfant, XX II. li vile le pait.

et est prouue ke apres lo respi le conte.

De le bature Huon Malet clere Alapmes li Morans Hennins Malet

Blauons li Olers Gerardins de Flers et de le bature Nicolon Malet Enmende : XI. II. Inrnois

Aliaumes li Morans le vile le pait et repond as coupaules.

Hennins Males Blauons li Clere (178)

De le bature et naurure Jehanet Quatre

De ce ke Nicoles Males fu q.s a couteaux trais en le maison Mikiel de Vile.

Jehanes Roiteaus Waghes li Wautiers Hameles

Thumas Coudaus venderes dou fruit

Hameles Wautron Hamede Pierot dou Gardin Bouseres li Clers Estiennes d'Estrees

et Madoux li herengiers

emendent X 11.

- a (1) Ce sunt li lieu ke nous volons revir.
- 42
- 1)
- e de Jehan de le Porte que feri un homme au partir
- d Il saule boen que on oye ceaus que sont nommeit en le plainte Jakemon le Libiert le maeheclier.
- d
- f
- 6
- h
- Il saule por voi ki li defense mon segneur fu faite le venredi deuant le Penthecoste.

que au fait fussent a armes Jehan de Warenghien, Ernols Magres, Alars Verteis, Thumas Gommiers et voir en comment li temoin ki en parlent.

#### Ŀ

- il saule p.uei de Vincent Clincard. Item Jakemes Linies freres. Gillon le Neueut recongnoist qu'il en est bannis pour espie.
- de Adenet Doai.
- na de le cheuauchie de Raisse. Li nom sont estiemoignage
- le deffense faite a Lille.
- o de Jehan de le Porte qui feri un garcon pour cou quil estoit de Doai.

<sup>(1)</sup> Ces lettres étaient des indications de renvoi à l'enquête de points sur lesquels on voulait revenir.

(479)

p de Gilion le machelier qui fu boutey en leuwe.

#### 9 9 9 9

dou fait Jehan Platemuse et ses compagnons il saule p.uei en contre Waubert li Kieure, Thumas sen frere, Guilotte d'Estrees et Biernard Sauveit, Watiers Musars, Waukes il Noirs uns machecliers et Escarlies uns machons.

r des paroles Eurard de Jakemon le Monnoier.

r - r - r - r

r Le chevauchie pour vengier de ceaus de Lille

r - r

Item de Andrieu le Borgne.

r

Item saule p.uoit de le mort Pieron li Cathier

de Huon Malet. Item saule p.ueit contre Aleame le Morant, Henin Malet et

- Blauot li Cleres, Gardins de Flers. Encore Huon Malet et Pieres Pourceles.
- s Item pour li discord de Lille et de Doai.
- r de Hanet Quatre Sols il saule p ueit. de Mainsent de Lescole.

de Mainsent de Lescoie

dou fait Huon Anseil. dou fait Nicolon Malet.

Scionc les plaintes ki ont este faites de par ciaus de Douay et ce ke nous auons trouue et de que nous sommes enfourme par no enqueste. Nous disons les desrois ki furent fait a Doay le nuit apres le jour ke li fieste fu faillie. — Si cou dun caudron et l seillon et dune polie dun rastelier dune lantierne brisies, Hanes de le Porte, Jakemins fius Ernoud de le Bore et Jakemes de Linies rendgent les damages entirement a ciaus ki perdu les ont si auec cou kil perdu ont losteront retenir par leur screment.

Et cil meismes pour Jehanet des Postic ki fu jetes en leuwe lammengent a celi Jehannet X II. tourn.

(Inventaire nº 1830.)



# **ORDONNANCE**

#### DE CLÉMENCE ET DE RÉMISSION.

Nous Guis cueus de Flandre et marchis de Namur, faisons savoir a tous ke le rewart, les eschievins et le communité de no ville de Lille, de lavenne ki avint en latre don moustier Saint Stienne a Lille, dendroit les prescheurs, ki preschoient de le crois d'Arragon, ki destourbei furent par aneuns gens de le vile de Lille, si ke on dist; et de lavenne et dou content ki a esteit entre ceaus de no dite vile de Lille, et ceaus de no vile de Douwai, cil li devant dit rewars, eskevins et li communiteis en estoient en aucune coupe, et de toutes avenues, de toutes enenfraintures et de toutes coses ki eskeuves sunt u ont estei juskes aujourdhui, queles keles fussent ou soient, desqueles il penissent estre tenu a nous, par raison d'amende quele kele fust et desqueles coses nous euissons raison et oquoison daneune cose demander a eaus . le rewart

Nons Guy, cointe de Flandre et marquis de Namur, faisons savoir à tons que le Rewart, les Echevins et la Commune de notre ville de Lille de l'événement qui arriva dans le cimetière de Saint-Etienne à Lille, relativement aux prédicateurs qui préchoient en faveur de la croisade d'Arragon, lesquels furent troubles par quelques gens de la ville de Lille, ainsi qu'on le dit (1); aussi du discord qui a eu lien entre ceux de notre dite ville de Lille et ceux de notre ville de Douay. Les ci-devant dit Rewart, Echevins et la Commune n'en étoient aucunement coupables. Et que de tontes choses arrivées, infractions, de tout ce qui est advenu et ont en lieu jusqu'à ce jour, quelles qu'elles fussent ou soient, pour lesquelles ils pourroient être tenus d'amende envers nous, quelle qu'elle fût, et pour lesquelles choses nous aurions raison et occasion de leur deman-

<sup>(1)</sup> Ces prédicateurs avaient été troublés dans leurs sermons et violemment maltraités,

les eskevins et le communitei par raison de fourfait et d'amende. Nous reconnissons kil nos en ont fait a no grei et bien nos en tenons asols, et a paié plainement; et les en quitons dou tout pour nous, et pour nos hoirs; et leur prometons loianment pour nous pour nos hoirs, ke nous dore en avant ne les en aprocerons, ne ne ferons aprochier, ne ne leur en demanderons ne ne ferons demander, ne ne les en oquoisonnerons ne ne ferons oquoisonner par nous ne par autrui; et a ce nous oblegous nous et nos hoirs. Et pour ce ke ce soit ferme chose et estaule et bien tenue de nous et de nos hoirs après nous, avons nous ces présentes lettres données, saielées de notre saiel lan de le Incarnation Nostre Seigneur mil deux cens quatre vins et cuinc, le jour Saint Philippe et Saint Jakeme el premier jour dou mois de may.

der quelque chose à eux , le Rewart , les Echevins ou la Commune, pour raison de forfaiture et d'amende, nous reconnoissons qu'ils nous ont satisfait à notre gré et que nous nous en tenons bien satisfait, pleinement indemnisé, les déclarant quittes de tout pour nous et pour nos hoirs; leur promettons lovalement et pour nos hoirs que dorénavant nous ne leur ferons ni leur ferons faire de procès; que rien ne leur demanderons ni ne leur ferous demander; que nous ne chercherons pas de prétexte ni n'en ferons chercher par autrui pour revenir sur le passé; à ce nous nous obligeons, nous et nos hoirs. Et pour que ce soit chose ferme et stable, et bien tenue de nous et de nos hoirs après nous, avons ces présentes lettres données et scellées de notre scel, l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur mil denx cent quatre-vingt et cinq, le jour Saint-Philippe et Saint-Jacques, et le premier jour du mois de mai.



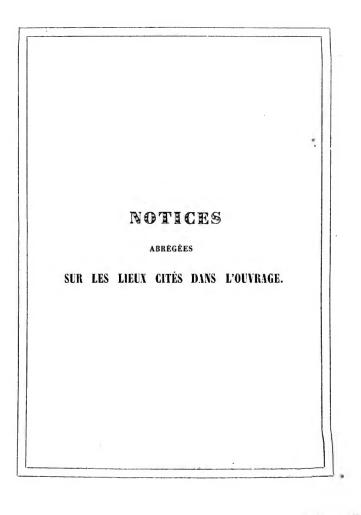

# NOTICES.

Quoique nous ayons dit quelques mots, par notes, sur une partie des lieux cités dans ce livre, nous croyons, pour en faire mieux apprécier les faits, devoir donner de courtes notices sur tous les noms des lieux qui y figurent.

#### Annappes,

, est situé à clinq kilomètres de Lille, sur la route qui conduit à Tournai. Il apparenait, au 9° siècle, à Saint-Evard, comte de Priout, fondateur de l'abhaye de Cysoing. Par son testament de l'au 837, ce prince fait à ses fils une donation de terres sises à Annappes.

Le comte Bauduin accorda en 1933, au chapitre de Saint-Pierre de Lille, le bode de l'église d'Annappes (f), et l'autel lui fut donné par l'évêque Baudri l'an 1110. L'église est dédiée à Saint-Sebastien. La dédicace a lleu le premier dimanche de septembre.

La terre d'Annappes appartint à une maison de ce nom, et ensuite à celles de Prudhomme d'Hailly, de Robies, de Lannoy. Elle fut érigée en comit en faveur de Jean de Robies, baron de Billy, seigneur de Santes et de Wevelghem, gouverneur de Lille, Douai et Orchies.

Annappes avait une coutume particulière; on voit dans son église quelques tombeaux remarquables.

En 1789, on y comptait 1,000 trabitants ; elle en a, en 1830, 1,943.

Arras. . . (Pour souvenir.) (2)

<sup>1)</sup> Bode, maison, habitation.

<sup>(2)</sup> Il serait inutile de parler des grandes localités, suffisamment connues,

#### (486)

Annœulin , . . est du canton de Seclin, à 18 kilomètres de Lille. L'autel d'Annœulin avail c'ét donné à l'abbaye de Saint-Martin de Tournay, par Gérard, évêque de cette ville; la possession en fut confirmée par Goswin , autre évêque , en 1210. Cet autel

vint plus turd à l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras.

Cette commune avait sa contume particulière. — Dédicace le 4 juillet : patron.

Saint Martiu.

Jean Huchon, théologien de mérite, docteur, curé de Saint-Sauveur, censeur des livres de Lille, était né à Annœulin. Il est auteur de piusieurs ouvrages de

En 1789, 2,807 habitants; en 1850, 3,416.

Ambigny-au-Bac. Village simé à gauche du canal de la Sensée , sur la ronte de Doual à Cambral, à quatorze kilomètres de la première ville et dix de la seconde. Patron , Saint-Amand : (ète, le 18 août.

théologie et de piété dont Foppens a rappelé les titres.

Aubigny avait 800 habitants en 1789; il en compte aujourd'hul 1157.

Amby. . . . . . est situé à six kilomètres de Douai , à gauche du canal de la Deûle.

Hugues de Salut-A'bin fonda, en 1161 ou 1162, l'église d'Auby, comme succursale de Flers, et lui assigna pour dot la terre de Foissi.

La terre d'Anhy appartenait en 1447 a Arnonid de Gouy, chevalier, bailti de Doual; elle passa dans la maison de la Tramerle par le mariage de Jacqueline de Gony, alle et héritière de Jacques, seigneur de Corbehem, avec François, seigneur de la Tramerle.

La population d'Auby était , en 1789 , de 780 habitants ; elle est , en 1850 , de 1020.— Patronne , Notre-Dame ; fête , le dimanche après le 17 mai.

Sur la fin du 17° siècle naquit, à Auby, Pierre Delattre, qui, de simple pâtre, devint sous Louis XIV un ingénieur de grand mérite.

Auchy, . . . . . est situé sur la route de Lille à Saint-Amand, à deux kilomètres et demi d'Orchiles. Il était dejà de quelque importance au 13 siècle. La comtresse Marquerite y avait de grandes propriétés. Cette terre fut vendue par le roi d'Espagne en 1638; elle a appartenu à la famille de Bassecourt.

En 1789, 1,096 habitants; en 1850, 1,576,

Avelin, . . . . Bois de Noisetiers. Ce village est situé à quatre kilomètres de Lille, sur la gauche de la chaussée qui conduit de Doual à Lille. Son église est sous le patronat de Saint Quentin, La Rête a lieu le deuxième dinanche de septembre.

> La terre d'Avelin appartint long-temps à la maison de Barbançon ; elle passa depuis dans ceile d'Hangouart.

Avelin comptait 1,174 habitants en 1789 ; malntenant il en a 1,762.

#### Bar-sur-Aube.

Berséc, . . . . Parc, de la basse latinité Berse, fot, dit-on , d'aberd un parc entouré de clôtures, où l'on gardait des bées fauves pour le plaisir de la chasse. Ce lleu de platsance aurait apparteun aux foresiers de Flandre.

Fernand et Jeanne, comtesse de Flandre, sa femme, en donnérent la dime

(487)

(aux deux tiers), en 1229 et 1230, à l'abbave de Marquette ; l'autre tiers revenalt au chapitre de Saint-Amé de Doual,

La terre de Bersée a appartenu à la maison de Vendegles et à celle de Montmorency; elle fut vendue en 1700 à un negociant de Doual nommé Flévet.

Bersée relevalt en partie du Forest en justice vicomtière, ressortissant au baillage de Lens-en-Artois. Son église paroissiale est dédiée à Saint-Etienne.

Cette commune est située sur la route de Donai à Lille , à guinze kilomètres de Douai, auprès de Mons-en-Pévèle. Elle comptait en 1789 environ 1,320 habitants: on en compte aujourd'hui 1.878.

#### Béthone.

Bouvignies, . dépendalt de l'abbaye de Marchiennes.

La maison de Landast avait la seigneurie de Bouvignies ; cette terre passa ensuite, par aillauce, dans la maison de Mortagne. En 1400, elle était possédée par Hugnes d'Ollehain , seigneur d'Estiembourg et de Rollecourt ; elle vint ensuite aux maisons de Nielle et de Berghes-Saint-Winoc, et enfin dans celle de Nedonchel.

Bouvignles est à quinze kilomètres environ de Donai , sur la chanssée de Bouchain à Orchies; son église est sous l'invocation de Salut-Maurice. Elle avait en 1789 1,425 habitants; elle en compte, en 1850, 1,878.

Camphin-en-Carambault. L'antel de ce village fut donné en 1111 à l'abbaye de Saint-Pierre de Gaud, par Baudrl, évêque de Tournal et de Noyon. Camphin avait une contume particulière.

Sa fête patronale a lieu le premier dimanche de septembre.

Camphin est à 17 kilomètres de I.llie, sur la route qui va de cette ville à Arras. Il avait, en 1789, 810 habitants; il en compte 923 en 1830.

Coutiches . . . L'endroit le plus anciennement connu de la paroisse de Coutiches , par ilires , est Faumont. Clémence de Bourgogne, femme de Robert de Jérusalem, comte de Flandre, y commença un monastère qu'elle transféra ensuite à Bourbourg en 1102. Faumont fut érigé en prieure au mois de novembre 1256. Dans ce prieuré se trouvait une chapelle dédiée à Saint-Roch et célèbre par les pélerinages qui s'y faisaleut.

> Contiches est à quatorze kilomètres de Donai, sur la route de Donai à Orchies et à Tournai Son église est sons l'invocation de Saint-Sébastlen, Sa population est de 2,181 habitants. Sa fête a lieu le 8 septembre.

#### Donai.

Bounieul . . . Doual-le-Vieil, et non, comme on l'a dit, Douai-le-Petit.

Ennetières, , (Hameau d'Avelin).

Estrées, . . . . Ce village était hâti sur la grande voie romaine de Cambrai à Tournai. Il avait autrefois un château-fort qui fut pris et brûlé par les Français de la garnison d'Arras, en 1488. La terre, qui avalt appartenu à la maison de Chastillon, passa

#### ( 188 )

dans celles de Duchatel de la Hauwarderie , d'Oingnies , ensuite dans celle de Tenremoude.

Estrées est à 8 kilomètres de Douai. Il comptait, en 1789, 806 habitants; il en compte 1,016 en 1850.

L'église d'Estrées est dédiée à Saint-Sarc. Sa fête a lieu le 26 septembre.

Epinoy, . . . . est un ancion village du Pas-de Calais réuni aujourd'hui à Carvin , avec lequel il forme une commune Importante. Il est sur la route de Lille à Arras , à 17 kl'ométres environ de la première ville.

> Carvin, a insi qu'Epinoy, avaient une foi et un échevinage, avec différents privilleges qui forent confirmes par Charles V, roi de France, au mois de février 1371. Carvin Epinoy est un chef lieu de canton qui compte 5,300 habitants; il y a foire et marché; son église est sons l'invocation de Saint-Martin.

La seigneurie de Carvin-Epinoy appartenait à la maison de Rohan-Soubise.

C'est la patrie du savant théologien Jean Lefebyre, chapelain de Maximilten d'Autriche, depuis premier empereur de ce nom.

Faumont. . . (Voir Coutiches). Population , 1,300 ames.

Férin, . . . Dés l'an 1070, ce village apparienait à l'abbaye de Saint-Amand, qui en tirait des vivres par la Scarpe. Il est à cinq kilomètres de Donai, sur la Sensée. Il avait en 1789, 101 habitants; Il en compte anjourd'hui 632.

> Cette commune est importante. Elle compte, en 1830, 3,664 habitants. Flines est à dix kilomètres de Donai. Sa fête se célèbre le 20 septembre.

Frais-Marais, Hameau de Doual, situé entre Waziers, Sin et Raches.

Gouy, . . . . dlt Goy la Mothe, Gowy-coux Rellonne, en Ostrevant, appartenalt depnis plusleurs siedes à l'abbaye de Marchiennes. L'empereur Charles le-Chauve lini en confirma la propriéte par un diplôme du It juillet 878, et le comte de Plandre, Bardain de Lille, par un autre de 1031. Ces dons furent postérieurement contrués par d'autres souverains.

> Ce village a donné son nom à une ancienne famille, qui s'est divisée en un nombre considérable de branches.

Gouy est à cinq kilomètres de Doual, entre la Scarpe et le canal de la Sensée. Il avait 553 habitants en 1789. Il fait partie du département du Pas-de-Calais.

Houpfines-sur-la-Lys. L'autel d'Houplines fut donné par Ratbod , évêque de Tournai et de Noyon , en 1093 , à l'abbaye de Saint-Basle , près Rheims.

Cette terre appartint successivement aux maisons de Poucques, de Bours, de Montmorency, de Merode et de Gand.

#### (489)

Il y a dans cette commune plusieurs fabriques d'étoffes de laine; on y voit des moulius à fouler. Elle est à div-sept kilomètres au nord de Ellle. Sa population qui, en 1789, était de 1.830 habitants, est aujourdhul de 2,183.

Son égli-e est dédiée à Sainte-Anastasie; sa fête patronale se célèbre le troisième dimanche de septembre.

Iwny, . . . . . Le plus aucien titre comm relatif à lway est de 1180; c'est un acte par loquel Bandoin V, comte de Itainaut, donne les illanes d'Iwny à l'abbaye de Saint-Aubert de Cambral.

> Iway avait appartent à une famille considérable de ce nom; il passa dans celle de Molembaix, juits dans celle de Ville Ambrignies, entia dans celle de Lamov-Maingoval.

> li est à 9 kilomètres de Cambraí, sur la route qui va de cette ville à Bouchain. Sa population est de 3,774 habitants; il n'eu comptalt en 1789 que 2,214.

Il y a à Iwny plusieurs fabriques importantes de contellerie et de clouterie.

Lambres, . . . était autrefois un fisc royal. Charles-le-Simple , par un diplôme du 22 mai 916 , le donna à Etlenne, évêque de Cambrai.

> Cette commune a quelques usines importantes. Elle est stude à deux kilomètres de Douai, sur la Scarpe. Sa population était de 633 habitants en 1789; elle est de 718 en 1830.

Landant . . . passe pour la plus ancienne terre inféodée qu'il y ait eu en France. Elle appartint dès le 10 sécle à une famille considérable qui prit son nom. Les seigueurs de Landast furent trés-puissants. Après les Landast , elle passa dans la maison de Mortagne, par aillance.

> Le comte de llabaut , allié aux Anglais , prit Landast , le pilla et y mit le feu le 1º août 1340. Louis XI lul fit subir le même sort en 1477.

Son église est sous l'Invocation de Saint-Vaast.

Il est situé sur un petit mont , à 22 kilomètres de Doual , à 17 kilomètres de Tournai. Sa population , en 1839 , est de 2,378. Sa dédicace a lieu le dernier dimanche d'août.

Lécluse, . . . . Cette commune apparienait au comte de Flandre; elle avait un château trèsfort dans lequel on ne pouvalt arriver que par un point; il était entouré de bois et de marais. Cependant l'empereur fleori IV s'en empara au mois d'octobre 1102.

Lécluse fut affecté en 1181 au domaine de Mathilde de Portugal, femme de Phillippe d'Alsace, comte de Flandre. La terre de Lécluse passa par admoiliation du comte Guy, en 1283, des comtes de Flandre és-mains de bourgeois de Doui, à savoir : Rikart dou Marquiet , Gerard du Verger, Moanart Bonnebroke et Ruars Bonnebroque. Elle appartiat ensuite à Charles V , resta longues années après en apanage des rois. Lécluse a eu de l'importance pendant les guerres du moyen-àge.

C'est un village considérable, sur la Sensée, à 11 kilomètres de Douai; il avait 1,286 habitants en 1789, malptenant il en compte 1,687.

Son pairon est Saint-Vaast; sa dédicace a lieu le 21 juin.

#### (190)

#### Lille.

Marcq . (Pont-à), chef lien de canton. L'abbaye de Phalempin était ruinée et presque abandonnée pour avoir été entre les mains des laics ; Roger, châtelain de Lille, et Ogine , sa femme , la rétablirent et la rendirent entièrement libre. Bandri , évêque de Tournal , confirma à cette maison l'alleu de Marcq , que les châtclains avaient donné à cet effet. Louis XIV était encere propriétaire de quelques biens à Pont à Marcq, en 1618

Pont-à Marcy eut autrefois un hòpital nommé Maison des Ladres.

Cette commune est située sur la petite rivière de ce nom , route de Douai à Lille, à 14 kilométres de la dernière de ces villes. De 1533 à 1789, sa population s'est triplée; elle était, en 1789, de 412 habitants; elle s'est doublée depuis, car elle en compte, en 1850, 826.

Pont-à-Marca était devenu commercant et industriel, parce qu'il était sur une voie de communication extrêmement sulvie ; mais l'établissement du chemin de fer du Nord a arrété sa prospérité.

Son église est dediée à Saint-Quentin; sa dédicace a lieu le dernier dimanche de septembre.

#### Montigny. . .

Le château de Montigny était une des meilleures forteresses du pays, et ses selgneurs y avaient vécu dans une grande indépendance. Le comte Louis de Mâle la leur contesta et les força à reconnaltre que le comte de Flandre avait le droit de se faire ouvrir leur forteresse toutes les fois qu'il le vondrait.

Ce village est situé sur une petite hauteur , à 8 kilomètres de Doual. Il avait 600 habitants en 1789; on en compte autourd'hul 827.

Son église est sous l'invocation de Saint-Nicolas. Dédicace, le quatrième dimanche d'août.

Petite ville de Picardie, sur le Lingon, entre Boye et Ham, département de 12 Somme. C'était le premier marquisat de France et l'une des plus grandes terres du royaume. Radulfe on Raoult de Nesic fut connétable de France sous Philippe-le Bel. En 1472, Charles-le-Téméraire assiégea la ville de Nesic et la prit après plusieurs assauts, qui furent valillaminent sontenus par le gouverneur nomme le Petit-Picard.

Le marquisat de Nesle passa dans la maison de Clermont en-Beauvoisis et ensuite dans celle de Mailly.

Chef lieu de canton.

#### Orchies.

Raches ou BAISSE (Pont à). Ce village, autrefols situé sur le bord d'un marais coupé par la Scarpe et le Boulenrien, est aujourd'hui rapproché de cette première rivière et bâti sur la chaussée de Douai à Lille. Baches était aux ennement un poste qui défendait l'entrée de la Flandre. Ses environs étaient tellement impraticables que les empereurs et les rols de France ne songèrent Jamais à s'y présenter : mais lorsque les communications devinrent plus suivies, les chemins furent extraussés, et alors les comtes de Flandre firent bâtir à Raches un château-fort. La setgueurie en fut donnée aux seigneurs de Maldeghem qui prirent le nom de

#### ( 194 )

Raches. Elle passa toujours directement dans les maisons de llaveskerque, de Ronvroi-Salnt-Simon et de Bergues.

Louis XIV fit sauter le château de Baches le 31 août 1674.

Antoine de Rouvroi de Saint-Simon avait fondé dans ce château un hônital et une chapelle.

Raches a quelques fabriques importantes. Il n'a point d'église, mais il possède une chapetle, consacrée à Saint-Léonard. Il est à 7 kilomètres de Douai. Sa population est de 1,220 individus. Sa dédicace a lieu le 1er septembre.

Raimbeaucourt (le Liez, lieu agréable, en roman). Ce village important a été habité par Jean d'Avesnes, héritier présomptif du comté de Hainaut, en 1284, à l'époque des événements entre Lille et Douai.

> La terre de Raimbeaucourt a appartenu aux maisons de Rouvroi Saint-Simon, de Contay et d'Aubermont. Elle fut érigée en barounie par Philippe VI , roi d'Espagne, en 1659, et, quarante ans plus tard, en cointé.

> La terre du Liez est à l'est de ce village ; c'est une maison de plaisance agreable, très bien située. Il ne reste plus de vestiges de l'ancien château.

> Raimbeaucourt est à 10 kilomètres de Douai, dans une situation pitroresque ; on y compte 1,996 habitants; on y fabrique une grande quantité d'allumettes de chanvre souffiées.

Le plus ancien titre dans lequel il soit question de ce village est un diplôme du Riculay, . . . 11 juillet 877 . par lequel Charles-le-Chauve donne à l'abbaye de Marchiennes quatre cents anguilles, à prendre sur la ferme et le village de Riculai.

> Rieulai est à droite de la Scarpe, à cinq kilomètres de Marchiennes et à quinze kilomètres de Douai. En 1789, il avait 223 habitants ; il en compte aulourd'hui 405.

#### Saint-Amand.

Saint-Denis . Nous mentionnous ici Saint-Denis à propos de la fête du Lendit dont il a été question dans l'ouvrage. M. Depping, dans son introduction sur les réglements des arts et métiers de Paris au XIII siècle, parie ainsi de cette fête :

- « La principale foire, celle du moins qui avait le plus d'attrait pour les Pa-
- » risiens, était le Lendit, qui se renait pendant la plus belle saison de l'année, » en juin , dans la plaine Saint-Denis , et qui attirait une foule immense. Dans e nos temps, où le commerce étale chaque four les productions brillantes et
- » merveilleuses de l'Industrie humaine, où le Palais-Royal et les graudes rucs
- » de la capitale sont une foire perpétuelle, on a peine à se figurer une grande » foire du moyen âge , telle que le Lendit. C'était une époque de jouissances ,
- » de surprises . de vives é notions : on en attendait l'arrivée avec innatience :
- on s'y préparait long-temps apparavant. Marchands étrangers et bourgeois,
- » écoliers de l'Université, baladins, cabaretières, courtisanes, filous, tous ac-
- » couraient en foule vers Saint-Denis pour prendre leur part de la fête com-
- » mune (1). C'est là qu'on mettait au grand jour les produits de l'industrie, que
- a de sombres boutiques cachaient le reste de l'année , on qu'on y cherchait

<sup>(1)</sup> Un poète du moyen-âge a chanté cette foire. Voyez Delacas , Histoire de Paris , tome II.

#### (492)

- » même inutilement', et qui se fabriquaient ailleurs. Les mères de famille fai-» salent acquisition d'ustensiles de ménage, et les écollers, de parchemin;
- » c'est là que les étrangers prouvaient les progrès que les arts mécaniques
- » avaient faits chez cux ; c'est là qu'on réunissait les divertissements capables
- » d'émerveiller les bons bourgeois de la capitale; c'est là qu'on tolérait des
- » amusements, des débanches, qu'exclusit de la ville la vie simple et mono-
- » tone de l'année. En un mot, le Lendit devenait la fête de toutes les classes
- » de la société : les uns s'y enrichissaient , les autres y faisaient emplettes , et
- » la foule s'y amusait pius ou moins grossièrement selou ses goûts et ses moyens
- » pécuniaires. La corruption des villes, transportée dans la campagne, y tenait
- » ses orgies ; l'argent circulait , et la ruse ne tendait que trop de pièges à la
- » simplicité et à l'ignorance. »

#### Saint-Omer.

#### Saméon . . . .

Charles-le Chanve, à la demande des religieux de Saint-Amand, sépara, des biens communs de l'abhaye, différents villages qu'il affecta à leur service particulier, entre autres celui de Samion-en-Pécèle, ainsi qu'on le nommait alors. Son diplôme est du 23 mars 847. Charles le Simple , en 899 , confirma cet acte. La ferme que ces religieux avaient à Saméon devait l'hospice au comte de Flandre, c'est-à-dire qu'ils devaient le recevoir, le loger et le nourrir, lui et sa suite, un certain temps de l'aunée, à son cholx.

Aussi Saméon fut-il souvent visité par les princes de la Flandre, surtout à cause de son voisinage de Saint-Amand, Les écoles de cette ville étant devenues eélèbres . les rois de la deuxième race y envoyérent leurs eufauts et y bâttrent un palais, en face de l'abbaye, pour les recevoir.

L'église de ce village est sous l'invocation de Saint-Martin. Il est à six kilomêtres d'Orchies et à sept kilomètres et demi de Salpt-Amand. Il avait, en 1789, 1,300 habitants; il en a 1,693 en 1830.

#### Seclin.

#### Tournal.

Wavrin, . . . . On sait peu de chose sur ce village , mais son nom se retrouve souvent dans l'histoire du pays, à cause de ses seigneurs. Il n'est guère de faits d'armes, de sièges ou de batailles où ils n'aient figuré; ils jouissaient, à cause de leur terre de Wayrin, du titre de sénéchaux de Flandre, office qui leur fut inféodé par Bauduin, premier courte de Flandre ; ils y réunirent peu après echi de connétable en succédant à la terre de Wingles, à laquelle cette dignité était affectée. Leur postérité fut nombreuse et toute guerrière. Le château de Wayrin, dans lequel ils résidaient, était autrefois imprenable. Le maréchal d'Esquerdes, qui l'assiègea en 1488, y tira plus de 300 coups de canon ; encore ne le prit il pas, Le gouverneur se rendit par arrangement. C'est dans ce château que fut signé . le 14 décembre 1488 , le traité dit de Wavrin.

> Wavrin est sur la rive gauche de la Deûle. Il a actuellement 2,780 habitants, il n'en comptait en 1789 que 2,176. Il est à 14 kilomètres de Lille.

L'église de Waziers appartenalt à l'abbave de Marchiennes. La seigneurie de la terre était dans la maison Hellin de Wavrin , qui y avait un fief nommé la Rosière; elle passa ensuite dans la maison de la Tramerie.

Waziers est à 2 kilomètres de Donai. En 1789, il avait 483 habitants ; il en a 923 en 1830.

# Châtellenie de Lille.

La châtellenie de Lille était divisée en cinq quartiers, savoir : le Carembault, le Ferain, le Mélantois, le Pévèle et le Weppe.

#### Le Carembault.

Carembault, pays à blé, de koun, blé, et de baut, pays. Ce quartier est nommé Caribaut dans le titre de fondation de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, donné vers 673; Carembaut, dans celui de l'abbaye de Phalempin de 1039; et Quarambaut, dans une transaction entre l'abbaye de Saint-Vaast et le châtelain de Lille, du mois de mai 1220. Ce quartier était le plus petit des cinq. Il était borné au nord par le Weppe et le Mélantois, au midi par l'Artois, au levant par le Pévèle, et au couchant par la Deûle et l'Artois; il avait environ quinze kilomètres de long sur sept kilomètres et demi de large. Il comprenait 41 villages.

Des hommes érudits ont pensé que le nom de Carembault lui venait de sa position géographique.

#### Ferrain.

Terre à fourrage, mot sincopé du celtique foder, d'où le latin de la basse latinité fodrum, et le vieux français feurre, fourrage, paille, et ing, terre.

Le Ferrain avait trente kilomètres dans sa plus grande largeur, et dix dans sa

moyenne. Il était borné au nord par la Lys et la Flandre-Flamingante, au midi par le Pévèle et le Mélantois, au levant par le Tournaisis et le Hainaut, et au couchant par le Weppe. Il comprenait 29 villages.

#### Mélantais.

En latin, Pagus medenatensius (région du milieu), du celtique meden, milieu à eau, tin, pays, tan, terre. Ce quartier se trouvait au milieu de tous les autres de la châtellenie, entre la Deûle et la Marque. Il était borné au nord par le Ferrain, au midi par le Carembault et le Pévèle, au levant par le Pévèle, et au conchant par le Weppe; la ville de Lille était dans ce quartier. L'empereur Louis-le-Pieux ou le Débonnaire, dans le partage du royaume entre ses enfants, en 835, le nomme Pagus medenentensis; Charles-le-Chauve, dans un diplôme en faveur de l'abbaye de Saint-Bayon de Gand, à la date du 14 octobre 864, le nomme Pagus medelentensis; dans un autre du 14 juillet 877, en faveur de l'abbaye de Marchiennes, Pagus medenentinsis; enfin, Othelbold, dans une lettre qu'il écrit à la comtesse Olgine, femme de Bauduin-le-Barbu, comte de Flandre, vers 4030, l'appelle Pagus metelentensis.

Le Mélantois était de forme ovale ; il avait environ vingt kilomètres dans sa plus grande longueur, et quinze dans sa largeur. Il comprenait 22 villages.

#### Pévèle.

Généralement on a appelé le pays de Pévèle, Pabula, en latin (1); nous croyons son origine celtique. Pévèle ne signifierait pas alors proprement paturages, prairies, mais un pays plein de bestiaux, du flamand vee, bétail, et weel, beaucoup.

Ce quartier, appelé comté dans les plus anciens titres, était autrefois borné par l'Ostrevant au couchant, par l'Artois et la Marque; au nord, par le Tournaisis, à partir de Gruson; par Camphin, Esplechin, Taintignies, Guignies et Howarderie, le cours de l'Elnon jusqu'à son embouchure dans la Searge. Les lieux principaux

<sup>(1)</sup> On le nomme en latin Pabula, Pagus Pabulensis, Pastensis et Paffensis, d'où vient le nom de Pacclain, pour désigner un habitant du pays de Pévèle. Le nom de Pévèle se prononce Pèce.

### ( 195 )

étaient Saint-Amand et Orchies. Ce quartier pouvait avoir trente kilomètres de longueur et ving-einq dans sa plus grande largeur. Il en est parlé dans des diplòines des abbayes de Saint-Vaast, de 673; de Cisoing, de 837; de Saint-Amand, de 847, 874, 937, et de Marchiennes, de 4044 et 4476. Il ne formait plus dans les derniers temps qu'un quartier de la châtellenie, de trente kilomètres de longueur et de sept kilomètres environ de largeur. Il comprenait 26 villages.

#### Weppes.

Ainsi appelé, dit-on, parce qu'il se trouve à l'occident de la châtellenie, ad vesperam (vèpres', que les paysans de ce canton prononcent uceppe. Ils disent : au weppe, pour au soir, à la nuit tombante.

Ce quartier était borné au nord par la Lys, au midi et au levant par la Deûle et l'Artois, et au couchant par l'Artois et le pays de Lalleu. Il avait environ 25 kilomètres de longueur et 13 de largeur. Les principales communes étaient Armentières et La Bassée. Il comprenait 22 villages.



# TABLE

## DES MATIÈRES.

| AVERTIS   | SSEMENT                                                                            | Pages.<br>V |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NTROD     | UCTION,                                                                            | 1X          |
| Expositio | n de l'instance ouverte sur le commandement du comte de Flandre                    | 1           |
| ENQUÉT    | E. Ce sont les témoins entendus sur le fait de Petit-Jean (ou Jeannet), garçon de  |             |
|           | Marien Audefroit , relatif au seau et au chaudron jetés en aval                    | 3           |
| _         | Ce sont les témoignages des cinq hommes qui heurtérent à la maison d'Alix          |             |
|           | du Beffroi                                                                         | 4           |
| _         | Ce sont les témoins sur le fait de la chandelle qui fut éteinte dessous la mai-    |             |
|           | son de Simon de Comines                                                            | 3           |
|           | Ce sont les témoins entendus sur le fait de Jeannet du Postie qui fut jeté dans    |             |
|           | l'eau                                                                              | 6           |
| _         | Cette nult, ceux de Lille brisèrent la poulie de Jean ffainaut et la jetérent dans |             |
|           | l'eau au fossé de la ville.                                                        | 7           |
| _         | Déposition faite à Lille en présence de Monseigneur d'Auchy et Jean de Menin,      | 9           |
| -         | Ce sont les témoins sur le fait du rateller de Jean d'Auby , qui fut brisé         | 10          |
| _         | Ce sont les témoins entendus sur une torche qui fut boutée dans l'enseigne de      |             |
|           | Jean de Montigny                                                                   | 11          |
| -         | Ce sont les témoins qui entrérent en la maison de Robert le barbier                | 12          |
|           | Ce sont les témoins entendus sur le fait de ce qu'on a voulu entrer de force       |             |
|           | en la maison de Marianne la toilière et que l'on a brisé sa porte                  | 13          |
| _         | Ce sont les témoins entendus sur le fait commis sur Jean Leroy et Jean, le ne-     |             |

| ſ | 19 | 8 | ١ |
|---|----|---|---|
|   |    |   |   |

| 7 | QUET | E. (Suite.)                                                                     | Pages. |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |      | veu de Gille d'Aubin et Lambert Lemonier.                                       | 15     |
|   | _    | Ce sont les témoins entendus sur le fait relatif à Jeannet de Lambres           | 18     |
|   | _    | Ce sont les témoins entendus sur ce que l'on fit à la maison de Jean Lefau-     |        |
|   |      | cheur                                                                           | 19     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus sur ce qui fut fait à Jacques Libert , le boucher. | 20     |
|   |      | Ce sont les témoins entendus sur le fait relatif à Jean Delefosse               | 22     |
|   | -    | C'est la lettre que Jean l'auditeur vit scellée                                 | 23     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus sur le fait de Jacques Leblond                     | 24     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus sur ce qui fut fait à Jacques Bonte                | 28     |
|   | _    | Ce sont les témoins entendus sur la violence qui fut exercée sur Daniel, le     |        |
|   |      | clerc du bailli de Douai                                                        | 26     |
|   | -    | De la défense de Monseigneur qu'aucun ne s'agitât                               | 27     |
|   | _    | C'est du fait de Vincent Clincart qui ent le poing coupé,                       | 29     |
|   | -    | Lettres des commissaires des princes                                            | ibid.  |
|   | -    | Lettres des échevins de Saint-Omer à ceux de Douai                              | 30     |
|   | _    | Lettres des gens du rol                                                         | 32     |
|   | -    | Ce sont les témolus entendus sur ce qui concerne Adenet Douay                   | 33     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus sur ce que ceux de Lille allérent à Raches et des  |        |
|   |      | propos qu'ils y tlorent.                                                        | 38     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus sur ee que maître Jean Magrez a dit à Parls en     |        |
|   |      | sa demeure                                                                      | 41     |
|   | _    | Ce sont les témoins entendus sur ce que l'on fit à Jacques le poissonnier       | 42     |
|   | -    | Ce sont les témoius entendus sur ce que l'on fit à Huon le Cambler              | 43     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus sur les paroles que Jean Platemuse dit lorsqu'il   |        |
|   |      | s'en alia de Donay                                                              | ibid.  |
|   | _    | Ce sont les témoins entendus à Douay, le vendredi après la mi carême, sur la    |        |
|   |      | cavalcade que ceux de Lille firent.                                             | 44     |
|   | -    | Ce sont encore les témoins entendus à Lille par Monseigneur d'Auchy et Jean     |        |
|   |      | de Menin , sur les débats de ceux de Lille et Douay                             | 46     |
|   | _    | Encore sont les témoins entendus à Lille le mercredi après la Saint-Vincent.    | 53     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus pour la partie de Lille, premièrement sur la       |        |
|   |      | plainte de plusieurs par Monseigneur d'Auchy et Jean de Menin , après le        |        |
|   |      | jour Saint-Pol , l'an 1284                                                      | 59     |
|   | -    | Ce sont témoins entendus à Douay le vendredi après la mi-carème                 | 65     |
|   | -    | Encore pour Jean Platemuse                                                      | 71     |
|   |      | Ce sout les témoins entendus sur ce qui arriva à Jacques Lemonnier              | 73     |
|   | -    | Ce sont les témoins entendus à Douai le vendredi après la mi carème , sur le    |        |
|   |      |                                                                                 |        |

| ( 199 ) |
|---------|
|---------|

| ENQUÊTE. (Suite.)                                                                        | Peger |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| fait de Jacques Lemonnier                                                                | 74    |
| - Sur le falt Jacques Lemonnier                                                          | 83    |
| Sur le fait Jacques Delefosse                                                            | _     |
| <ul> <li>Ce sont témoins entendus sur le fait de la mort de Pierre le Catier</li> </ul>  |       |
| - Pierre le Catler                                                                       | 91    |
| - Sur le fait de Huon Malet                                                              | 95    |
| - Pour Huon et Colart Malet                                                              | 98    |
| - Ce sont les témoins entendus sur le fait concernant Hannet Quatre Sols , le            |       |
| dimanche devant les Belles-Pàques                                                        | 101   |
| - Pour Quatre-Sols , , ,                                                                 | 107   |
| - Sur le fait Mainsent de Lécole.                                                        | 108   |
| - Sur le fait de Huon Auslaux                                                            | 109   |
| - Pour le fait de Huon Maiet                                                             | 110   |
| PLAINTES DE CEUX DE DOUAL.                                                               |       |
| - Ce sont les griefs et outrages que ceux de Lille ont faits                             |       |
| à ceux de Douay, l'an 1281.                                                              | 113   |
| - Ce sont les faits et les outrages que ceux de Lille, de-                               |       |
| puis le mandement de Monselgueur le Comte, ont                                           |       |
| falts contre ceux de Douay                                                               |       |
| PLAINTES DE CEUX DE LILLE.                                                               |       |
| Enonclation des excès commis par ceux de Douay sur                                       |       |
| ceux de Lille dans la même guerre , rédigée sous                                         |       |
| forme de requête au Comte de Flandre, par les indi-                                      |       |
| vidus biessés et offensés.                                                               | 193   |
| RÉCLAMATIONS adressées par ceux de Lille au Comte de Flandre, contre les témoins         |       |
| appelés à déposer contre eux dans l'enquête sus-mentionnée , et dont lis                 |       |
| prétendent réenser l'authenticité                                                        | 424   |
| DÉPOSITIONS. Lettres par lesquelles les échevins de Douai sont invités , par Monsel-     | 101   |
| gneur d'Auchy et Jean de Menin, à se rendre à Orchies , con-                             |       |
|                                                                                          |       |
| formément à l'ordre du Comte de Flandre , pour y entendre                                |       |
| la sentence qui sera prononcée sur les débats existant entre                             |       |
| ceux de Doual et ceux de Lille                                                           | 155   |
| <ul> <li>de Messires Gérard d'Iwny et Gérard d'Ecallion , lesquels attes-</li> </ul>     |       |
| tent, en qualité de témoins assermentés, le bon vouloir qu'ent                           |       |
| eu ceux de Lille de se réconcilier avec ceux de Doual                                    |       |
| LISTE de quelques principaux points sur lesquels devra rouler l'audition des témoins ci- |       |
| tés dans la précédente enquête, faite par les seigneurs d'Auchy et de Menin              | 187   |

## ( 200 )

| ,                   | Déposition de témoins à la charge de ceux de Douai , le  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
|                     | lundi après le mois de Pàques                            |
| -                   | D'une déposition de témoins , qui eut lieu au sujet d'un |
|                     | messager et d'une lettre envoyés au Comte de Flandre,    |
|                     | à Namur, sur le fait des débats élevés entre ceux de     |
|                     | Lille et ceux de Douai.                                  |
| ENTENCE PRONONCE    | ÉE PAR LE COMTE                                          |
| OTES disposées pour | la rédaction de la sentence                              |
| BDONNANCE de clén   | rence et de rémission                                    |
| OTICES somma'res s  | ur les lieux cités dans l'ouvrage                        |
|                     |                                                          |
| HATELLENIE de Lillo |                                                          |
|                     |                                                          |



→ → → ADAM D'AUBERS, IMPRIMEUR A DOUAL, RUE DES PROCUREURS.

# ERRATA OU OMISSIONS.

Nous venons relever, non-seulement les fautes que les typographes ont pu commettre, mais encore celles qui sont notre propre fait. Car nous sommes de ceux qui reconnaissent de bonne grâce qu'ils se sont trompés, ou qu'ils ont erré consciencieusement. Sur ce point encore, nons réelamons l'indulgence de nos lecteurs pour les fautes que nous n'aurions pas aperçues.

| Pages.   | Lignes.              | Au lieu de              | Lise z              |
|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 47       | 2                    | Hues,                   | Huon.               |
| 22       | 6                    | ferait,                 | faisait.            |
| 32       | 8                    | Wertet,                 | Vretes.             |
| 33       | dernière.            | Cette note est relative | à la page suivante. |
| 34       | 40                   | Bétrémieux,             | Barthélemi.         |
| Id.      | 49                   | id.                     | id.                 |
| 39       | 24                   | Eupennes,               | Enpènes.            |
| 46       | 33                   | quatre-vingt-quatre,    | quatre-vingt-cinq,  |
| 59       | 45                   | Arnoul,                 | Arnould.            |
| 63       | note 1 <sup>re</sup> | retranchez à la 3º ligi | ne le mot six.      |
| 75       | 9                    | encontre,               | rencontre.          |
| 77       | 3                    | Waubiers,               | Wautier.            |
| 80       | 47                   | Waubert,                | id.                 |
| 83 et 84 |                      | Donaœul,                | Douaicul.           |
| 104      | 46-31                | Jeannet,                | Hannet.             |
| 140      | 12                   | Ausiel,                 | Ansiaux.            |
| 444      | 9                    | id.                     | id.                 |
| 162      | 3                    | Magret,                 | Magrez.             |

Dans l'acte de clémence du 4<sup>st</sup> mai 1285, que nous avons publié page 184, il est parlé du trouble porté à Lille aux prescheurs de la croix d'Arragon (croisade). Nous croyons devoir dire un mot de cet événement.

On sait ce que l'on nomme les Vépres siciliennes. Pierre III, roi d'Arragon, surnommé le Grand, fut le moteur du massacre de tous les Français, résidant en Sicile. Cette affreuse boucherie commença le jour de Pâques de l'an 1282, à l'heure où sonna la cloche des vèpres; c'en était le signal. Le pape Martin II, dit IV, français, né en Brie, d'où il avait pris le nom de Simon de Brie, lança, à cette occasion, une bulle d'exeommunication contre Pierre III, et excita contre lui une levée de boucliers, une croisade. C'est celle qu'annoncaient à Lille, dans l'église de Saint-Elienne, les frères Prècheurs. Cette prédication avant déplu au commun du peuple de Lille, le cimetière et l'église de Saint-Etienne, paraîtrait-il, furent envahis par la multitude, et on se porta à de graves excès contre les prédicateurs. La plupart des historiens de nos contrées ne parlent pas de cet événement, trois seulement lui consacrent quelques lignes (4). Les documents manuscrits de nos bibliothèques ne nous en ont conservé aucun détail historique. Le Magistrat de Lille n'avant pris aucune mesure pour arrêter le désordre ou en punir les auteurs , le pape Martin envoya à Lille Jean, son légat, et cette ville fut condamnée à payer quatre mille livres d'amende, pour le montant être employé aux frais de la croisade d'Arragon. Il est sans nul doute, dans l'acte par nous rapporté, question de la remise de cette somme.



<sup>(1)</sup> Buzelin (Annal. G.-Fl.), p. 298, est l'écrivain qui donne le plus de détails sur cet événement.

# LISTE

DES

#### SOUSCRIPTEURS.

| MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Adam, juge-de-paix                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cysoing.                                       | Butruille, brasseur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Douai. |
| Allard, ancien notaire Archives du département du M Asselin, avocat, Association Lilloise. Benoist, conseiller, Bernard, négociant, Beuret, colonel-dir, de l'Arsen                                                                                                                                                   | Douai. Lille.                                  | Camaret, recteur de l'Académie,<br>Capon fils, notaire,<br>Chartier, Prosper,<br>Chédieu, avocat,<br>Choque, représentant,<br>Copineau, propriétaire,<br>Cotteau, consciller,                                                                                                                                                                             | 111111 |
| Bibliothèque de Douai. Bibliothèque de Lille. Billet, fabricant de sucre, Blot, Victor, fabricant, Blocquel, imprimeur-libraire, Bommart, Amédée, ancien déj Bommart, Anacharsis, Bommart-Dequersonnière, Bottin, substitut du procgéné Boutet, notaire, Buffin, conseiller, Burschall, prieur des Bénédicti Anglais, | Cantin. Douai. Lille. Duté. Douai. — iral, — — | Couture, conseiller,  Dancoisne, notaire, Hénin- Dancoisne, propriétaire, Danel, premier avocat-général, Danel, Louis, propriétaire, Danniaux, juge d'instruction, D'Azincourt, propriétaire, De Bailliencourt dit Courcol, note De Bailliencourt, Gustave, De Bailliencourt, propriétaire, Debrabant (l'abbé), Dechristé, expédite, au grefie e la Cour, | _      |

| MM.                                                            | MM.                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| De Gennes, propriétaire, Douai                                 | D'Ubexi, procureur-général, Douai.      |
| De Guerne, Gustave, propriétaire, -                            | Dubois, économe de l'hôpital-gén        |
| De Guerne, Frédérie, propriétaire, -                           | Dubois , sous-intendant militaire       |
| De Guerne, Romain, conseiller, -                               | Dubrulle, Aimé, architecte,             |
| Dejaeghère, brasseur, —                                        | Dubrulle, conseiller,                   |
| Delacaze, negociant, -                                         | Dubus, maire, Waziers.                  |
| Delahaye, Louis, professeur, -                                 | Dumon, avocat, Douai.                   |
| Delattre, ancien conserv. des caux-                            | Dupont, Alfred, avocat,                 |
| et-forêts .                                                    | Durand d'Elecourt, conseiller, -        |
| D. Delebaye, propriétaire, -                                   | Dutilleul-Genty, propriétaire, -        |
| De Lagrange (baron Amaury), prop. —                            | - amount outing, proprieture,           |
| Deledicque, notaire. Lille.                                    | E. Maquet, fabricant de suere, Lille.   |
| Delfosse, brasseur, Douai.                                     | Escalliar doctour on midening Dane!     |
| Deligne, fabricant, Carvin-Epinoy.                             |                                         |
| Delorme, architecte, Douai.                                    | riever, Actime, substitut,              |
| De Louverval (marquis de), Lille.                              | riever, mane, masny.                    |
| Delplanque, vétérinaire, Douai.                                | Tianiant, avocat, Doual.                |
| Delval-Cambrai , propriétaire. —                               | ricury, proviseur du Lycre,             |
| De Maingoval , propriétaire , —                                | Foucques de Wagnonville, propr., -      |
| Demarquette, entrep. des lits milit                            | Guilbert, maire, Cantin,                |
| De Montozon, ancien pair de France,—                           | Guilbert-Estevez, anc. député, Orchies. |
| Desbonnet, propriétaire, Lille,                                | 0 111                                   |
| Descamps, Auguste, négociant, —                                | Guilmot-Martin, rec. des finances. —    |
| D'Esclaibes (le comte), avocat, Douai.                         |                                         |
| Desmarets, Emile, avocat, —                                    | Hattu, libraire, Cambrai.               |
| Desrotours, propriétaire, Avelin.                              | Heroguer, chanoine, grand-              |
| Deprès, Alexandre, juge-de-paix, Douai.                        | doyen-curé , Douai.                     |
| Destombe, curé, Flers.                                         |                                         |
|                                                                |                                         |
| D                                                              | manuscre, proprietanc,                  |
| D- 101                                                         | Lefebvre, propriétaire, Lille.          |
| D'Hendecourt, propriétaire,                                    | Leglay, archiviste du département, -    |
|                                                                | Lemaire de Marne, propriétaire, Douai.  |
|                                                                |                                         |
| D'Héricourt, A. (le comte), prop. Arras.                       |                                         |
| D'Heursel, propriétaire, Gœulzin.  Dineq, A., banquier, Douai. |                                         |
| Dineq, A., banquier, Douai.  Dorchies, brasseur, —             | , , maire de Boular,                    |
|                                                                | Leroy, Jules, avocat,                   |
| Drunn notaire                                                  | Losserand, propriétaire, —              |
|                                                                |                                         |

Luce père , propriétaire ,

Druon , notaire ,

| MM.                                 |          | MM.                                              |        |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|
| Mallebrancq, chef de division à     |          | Proyart, chanoine,                               | Arras. |
| la Préfecture,                      | Lille.   | Proyart, notaire,                                | Douai. |
| Maurice, juge-suppléant,            | Donai.   | Raison, direct. de la maison d'arrê              | t, —   |
| Mellez - Defaulx , directeur du     |          | Rara (l'abbé', ancien prof. au Lycé              |        |
| Mont-de-Piété,                      | _        | Regnier, avoué,                                  | -      |
| Mellez, Auguste, propriétaire,      | _        | Remy de Campeau, propriétaire,                   | _      |
| Mille-Matthieu, ancien négociant    | . Lille. | Remy de Rombault, propriétaire                   | , –    |
| Minart, conseiller,                 | Douai.   | Robaut , Félix , libraire ,                      | _      |
| Moreau, notaire,                    |          | Rozey, propriétaire.                             | _      |
| Nutly, juge-suppléant,              | _        | Scrive-Bigo, propriétaire,                       | Lille. |
| Ohan librain                        |          | Scrive, avocat.                                  | Douai. |
| Obez, libraire,                     | _        | Souquet, conseiller,                             | _      |
| Paix frères, négociants,            | -        | Taillian canacillan                              |        |
| Paquin-Bonte, entrepreneur,         | Lille.   | Tailliar, conseiller.                            | _      |
|                                     | Aniche.  | Talon, avocat,<br>Tarlier (veuve), propriétaire, | _      |
| P. 4                                | ubeuge.  | Thomassin, Amédée,                               | _      |
| Pilate Prevost, secr. de la mairie, |          | Thomassin, America,                              | _      |
| Pillot, conseiller,                 |          | Thuillier, sous-préfet,                          | _      |
| Pinquet, Jules, brasseur,           | _        | mumer, sous-preies,                              |        |
| Plaideau-Chaviale,                  | Menin.   | Vadot, économe de l'Hôtel-Dieu,                  | _      |
| Planckaert-Defontaine, négociant,   |          | Vaïsse , préfet du Nord ,                        | Lille. |
| Plazanet , lieutenant-colonel ,     |          | Vanackere, imprimeur-libraire,                   | _      |
| Potiez-Pecqueur, brasseur,          | _        | Vigneron, avoué,                                 | Douai. |
| Potiez, Valéry, propriétaire,       | _        | Vrambout, doyen-curé de St-Jacqu                 | es,—   |
| Pouille-Trinquet, brasseur,         | _        | Wallon, prof. au Collége de France               |        |
| Preux, premier président honoraire  | e —      | Wayrin, receveur des domaines,                   | Donai. |
| . Trestacht nonoran                 | ,        | wavrin, receveur des domaines,                   | Dodai. |

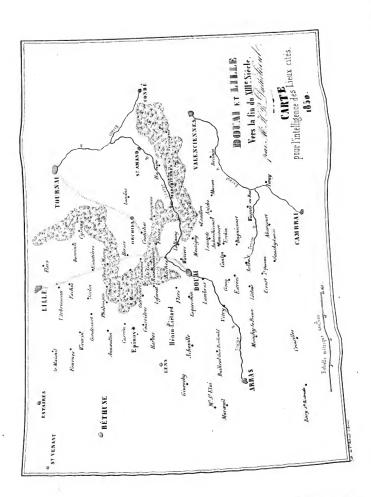







